

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





Lemays lion Pamphile

# PAMPHILE LEMAY

# ROUGE ET BLEU

## **COMÉDIES**



QUÉBEC
TYPOGRAPHIE DE C. DARVEAU
1891

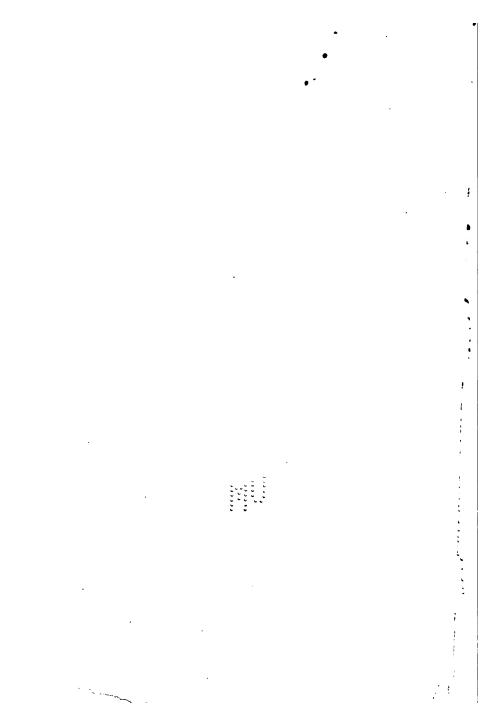

# SOUS LES BOIS

EN LIVRÉE

ROUGE ET BLEU

## PERSONNAGES:

M. Montour.
Un Chasseur.
Mme Montour.
MLLE OLIVE Montour.
" ESTELLE Montour.

これら スプリールれ



# SOUS LES BOIS

COMÉDIE EN UN ACTE.

La mine se pose un Petit-Canada, prio Saint-Paul, Minnereta.

Bott, Moure, Seure et cau.

# SCENE PREMIÈRE. M. MONTOUR, 1900 Mag. MONTOUR, 1905 OLIVE et ESTELLE.

M. Michaelman, purhous non-public des galiciats, un trépuid.

Ici i ici... L'endroit est charmant, charmant?... De la verdure en ima, de la verdure cu hout, de la verdure de tout câte!... Des flence sanvages!... Oni sanvages puinqu'elles crument som culture.... comme certaines personnes que je connais.... De l'eau! Voyez-vous? de l'eau là-bas, pure, claire, vive comme l'eau qui coule à Québec!.... Et quel bon siége de mousse! C'est mieux qu'un siége au parlement.... Et ça coûte moins cher. (Il se retourne.) Mais je suis seul! Elles ne m'ont pas suivi?.... Elles se sont peut être égarées. Les femmes, ça peut s'égarer.... (Il dépose ses ustensiles.) Mais ça ne se perd jamais complétement; ça se retrouve toujours un peu. (Il reprend les gobelets et les suspend aux branches.) Il vaut mieux les mettre en vue, pour les guider, elles, et pour retrouver la place, moi, si je m'éloigne trop... Ah! ah! du bruit!.... un craquement de branches, des pieds qui trottinent... Les voilà! les voici!....

MAD. MONTOUR, haletante, un panier au bras.

Ouf! tu nous mènes un peu vite.... Nous ne sommes pas sur la Grande Allée, à Québec.... Les rameaux nous fouettent la figure et les chicots nous déchirent les pieds.... Je gage que ma bottine est éventrée.

#### M. MONTOUR.

C'est que le cuir n'en vaut rien.... D'où viennentelles?

#### MAD. MONTOUR.

De Saint-Paul. Je les ai achetées en passant, sur la rue.... Un nom étranger, qui ne m'entre pas plus dans la tête que dans le cœur.

Alors cela ne m'étonne pas qu'elles bâillent au premier ennui.... Tiens! pour trouver chaussure à son pied il faut aller à Québec. (Olive et Estelle arrivent portant, chacune, un petit panier plein de fruits.)

ESTELLE.

Oh! que c'est joli!

OLIVE.

Oh! que c'est joli!

ESTELLE.

Des mousses!

OLIVE.

Des fougères!

ESTELLE.

Des fleurs!

OLIVE.

Des érables..... comme chez nous!

ESTELLE, (déposant panier, chapeau, voile.)

De l'eau, là bas!

OLIVE, (faisant la même chose.)

Que c'est poétique!

Et rustique!.... C'est moi qui l'ai deviné, cet endroit.

#### MAD. MONTOUR.

Il t'attirait, je crois, mon mari, car tu marchais! tu courais! tu volais, quoi!

OLIVE.

Comme si vous aviez eu des ailes.

M. MONTOUR.

Si j'avais eu des ailes, hum! (Il montre la cime des arbres.)

MAD. MONTOUR, riant.

Un beau merle!

M. MONTOUR, (avec un geste indigné.)

Un merle?

ESTELLE, vivement.

Un aigle! un aigle!

(M. Montour fait un signe d'assentiment, et se laisse tomber sur la mousse. Mad. Montour s'assied aussi.)

M. MONTOUR.

Qui va faire la cuisine?

OLIVE.

Il ne faudrait pourtant pas allumer du feu ici.

## SCHNE PREMIÉRE

## ESTELLE.

Non, al nom allions incondice in Rost.

#### MA MUNTOUR.

Ce n'est pas cela, mais la fumée nous incommodo rait

#### DETYE.

Ne purione por de dinor maintenant. Bavone l'an pur, cucillors des fleurs, aspirons l'aroma des pins

#### KETELLE.

Dai, oui ! courons, amassus-nous !

MAD. MORTOUR.

Sayes predented, mas potitos filies...

#### M. MONTOUR.

Rogardes on rous matter to pict, if an irrotro rice shrous spit portroit occurred to modifier randier. So mailtes pas tentos tos flours, our fly or a qui out un partam marchie, dangerous mone, et accome pertino les pius follos... Je un sourchus quant portro tours...

 Exicle et iller «Reignent pendant cette dernit » phrum.)

## SCENE II.

## MONSIEUR ET MADAME MONTOUR.

M. MONTOUR.

Ces chères enfants, comme elles vont s'amuser.

MAD. MONTOUR.

Tu te souviens, quand tu étais jeune?

M. MONTOUR.

Regarde les fuir à travers les arbres; on dirait des nymphes....

MAD. MONTOUR.

Tu te souviens, quand tu étais jeune?....

M. MONTOUR.

Oui, oui, je me souviens, sans doute; et toi, ne te souviens-tu pus?

MAD, MONTOUR.

De quoi?

M. MONTOUR.

Quand tu étais jeune .... c'est vrai qu'il y a longtemps.

MAD. MONTOUR, avec malice.

Je ne sais pas s'il y a longtemps, mais j'ai trouvé le temps bien long.

(4 part.) Elle n'aimo pas à rester un dette, ma lemme.....C'est une glorieuse exception! [Edut.] No nons alandomnous pas à la tristesse, chère aminmateure après la gaieté. La gaieté; qu repose R se bles.) Vois donc, là bus, cuite belle nappa d'esunous mous y rendrans, n'est-un pas ?

## MAD. MUSTOUR.

#### M: MORTOUR

Comment, al tu no reviene pas ?.... As-in queigne unic pressentiment.... par un tomps si clair ?

#### MAD: MUSTANIII

Un accident est vite arrivé,

## AL MOVPOUR.

Cost year, mais c'est à les d'arriver avant l'acco-

## BAD, MONTOUR.

Pour Centendeo rappolar des souventre de jourcese que la récons....

## in businesses.

Que ju n'usur 7

MAD. MONTOUR,

Regretter.

M. MONTOUR.

Le pourrais-je? Ces souvenirs sont pleins de toi?

MAD. MONTOUR.

Qu'importe ? j'y vais, et si je ne reviens pas....

M. MONTOUR.

J'irai, ce sera mon tour.

MAD. MONTOUR.

Pour cela, oui. Et tu reviendras?

M. MONTOUR.

Je l'espère bien.

MAD. MONTOUR.

Encore railleur?

M. MONTOUR.

Comme toi, encore sage.

MAD. MONTOUR, riant en s'éloignant.

Eh bien! tu seras joli à voir.

## SUEVE III.

## MONSIEUR MONTOUR.

Mul je reste ich. Pai chain gette place, j'en partiral le dornier. On n'ouven pas in mulu que tient un sou pour attraper un sou qui roube. (Il se promos, regarde, admire.) Pai ouve du faire des vors.... un quatrain .... pembart que je suis sout ducs la désert. To me sous inspiré. Le silence parle à mon ame; la sufitaie m'enveloppe et le tou sand m'altame. Un quatrain parte more alest. Tant poèce dint neutre un titui Il pancres servic pour Addie, ma lègitime ... qui ve au bairence pennel pouvent de laur, & Phance un je... m'envelo. (Il prout un tiers, une puille de papier, songe un manuel, pare s'écris et emplone.)

"Vons tous qui m'écoutez ... qui m'écoutez .... Non, pas "Vous tras." Je suis dans un hois, garcines la nombure insula

" Beies and m'erunter .....

Mais cell pourrait blesser-quelqu'un; on y variant pout fire une ulinsion ... Afressons-noise aux nissaux. It y en a partont des obsenux... surlout des obsenux du proie. (Il songé su manisal.) Ron you's mon premier.

" Chantes ma Cavolino nisoma a la vive alle !

La vivo alle ga tombo blon, ga Pol joung . Da vera, il no postra pas survir pour Addio, mais qu'in-

porte? ..... Mon second, maintenant (Il se serre le front.) Il faut que ça vienne. Une rime masculine.... Bois, fleurs, vents, rameaux, maux.

"Redites-lui mes maux .....

Non, cela pourrait mal s'interprêter. (Il marche, s'arrête, regarde au ciel, regarde à terre.) Voici! le voici! (Il écrit vite).

" Fleurs, faites un collier pour son cou.... son cou.... cou....

Fleurs, faites un collier pour son chaste cou....

Il manque une syllabe, la dernière, la rime.... Elle est peut-être rousse, Caroline.... Roux alors.... cou roux. "C'est cela; je le ferai rimer avec "doux."

Fleurs, faites un collier pour son chaste cou roux!

Ça va aller. Cherchons une rime riche maintenant pour rimer avec " aile ".... Adèle....fidèle....modèle....hirondelle....haridelle.....Voyons! il faut que ça vienne! (Il compte sur ses doigts.) C'est ça!

"Bois, dites des chants beaux, cela la ravive, elle...
Ravive, elle!... la vive aile!... Ça, c'est tapé....
Le dernier à cette heure... avant qu'elle revienne.
(Il regarde du côté de l'eau.) Une rime avec "roux"...
Une rime avec "roux" ça doit bien aller....(Un moment de silence.) Je l'ai! Eureka!.... (Il écrit en murmurant, puis il récite).

Chantez ma Caroline, oiseaux à la vive aile!
Fleurs, faites un collier pour son chaste cou roux!
Bois, dites des chants beaux, cela la ravive, elle;
Et de son cœur fermé je tire les verrous!....

Je sors de l'ordinaire, au moins. Je les écrirai dans les albums. (Il s'assied et s'éponge le front. Un coup de feu retentit, il se relève vivement.) Des sauvages peut-être! des coureurs de bois!....et Adèle qui est allée se baigner. (Il regarde avec terreur du côté de l'eau et se fait un porte-voix de ses mains.) Adèle plonge, pour qu'il ne te voit pas!.....Plonge Adèle!

## SCÈNE IV.

## M. MONTOUR, UN CHASSEUR, tenant une perdrix.

#### LE CHASSEUR.

(A part.) Lui!... Mon Dieu, est-ce possible? Pourquoi?... Que signifie cela?... Dissimulons pourtant. (Haut.) Monsieur, je vous prie de me pardonner si je trouble votre solitude... c'est bien involontairement.

#### M. MONTOUR.

Vous êtes un chasseur?

#### LE CHASSEUR.

Par plaisir, pour me délasser, me distraire.

Mais, la chasse, c'est un amusement dangereux.

#### LE CHASSEUR.

Pas pour moi.

#### M. MONTOUR.

J'en conviens; mais pour les autres. (Il regarde avec inquiétude du côté de l'eau.)

#### LE CHASSEUR.

J'en conviens aussi. Que voyez-vous donc de ce côté, vous me paraissez inquiet?

#### M. MONTOUR.

Il y a peut-être d'autres chasseurs.... et je n'aimerais pas....

LE CHASSEUR, montrant les voiles, les chapeaux des femmes.

Voici un tas de jolies plumes, qui indiquent un gibier que le chasseur n'a pas souvent la bonne fortune de faire lever.... Où faut-il se diriger?

M. MONTOUR, regardant vers l'eau, en faisant le signe de plonger.

Elles seront ici dans un moment. Attendez, monsieurs, attendez.... C'est un petit dîner.... sous les bois.

#### LE CHASSEUR.

Vous m'y conviez, n'est-ce pas? Voici mon écot. (Il donne sa perdrix.) Je vais faire une petite course et je reviens aussitôt.

Non, non! C'est-à-dire, oui, oui! Je vous y convie. Je vous prie de rester..... tout de suite. Nous allons causer en attendant. Asseyez-vous là, sur la mousse, sous les rameaux, c'est moelleux .... et poétique. (A part, regardant l'eau.) Je ne sais pas si....

#### LE CHASSEUR.

Je reviens, vous dis-je. J'ai entendu des cris d'allouette là-bas, c'était gai comme des rires de jeunes filles. C'est ça qui aiguillonne un chasseur. Vous ne tirez donc pas, vous?

#### M. MONTOUR.

Moi? Oui, oui. Je tire de l'arc... C'est plus poétique.

#### LE CHASSEUR.

Et l'on voit partir le trait.

#### M. MONTOUR.

Et ça ne fait pas de bruit, c'est discret. J'ai toujours eu peur du bruit. Grand vent petite pluie.

## LE CHASSEUR, se dirigeant vers l'eau.

Ma tournée ne sera pas longue. Nous nous reverrons car votre compagnie me plaît. (A part.) S'il savait!....

Pas de co côté! pas de ce côté! c'est l'eau! le lac!....
Il n'y a aucun gibier là, rien! Vous ne trouverez rien!

#### LE CHASSEUR.

Bah! je ferni la pêche. Je suis un grand pêcheur devant Dieu et devant les hommes.

## M. MONTOUR, désespéré.

(A part.) Plonge, Adèle! J'y vais. (Au chasseur.) Attendez-moi, Monsieur le chasseur, je vais avec vous. Nous alions jeter la ligne ensemble. (Il laisse tomber son livre, sort en courant et rencon're Olive qui revient seule.) A la pêche!

## ' SCÈNE V.

## OLIVE, seule, des fleurs plein les mains.

Quelle fureur! Je ne croyais pas que cela pouvait devenir une passion si terrible, la pêche. Tenir une perche immobile pour prendre un poisson qu'on ne voit pas.. Si on pouvait choisir, encore, je comprendrais. (Elle s'assied). J'en ai assez pour l'instant, de ces courses-là. Cette Estelle est infatigable. La voilà qui descend vers l'étang. Elle aime l'eau comme moi le gazon. Et puis, elle cherche des insectes un peu partout. Brrrr! J'ai peur de ces petites bêtes qui trottent effrontées ou curieuses, et de leurs pattes drues et mordantes vous râpent l'épiderme... Et pourtant j'en fais une collection. Mais j'aime mieux

les fieurs. Les fieurs, cela semble sourire toujones; onts vous toet des odeurs, et de la pourpre nur dougle ..., Colleson (Elle en chaisit une dans le braquet.) Une véronique, une véronique officiante, d'après Branet. Tige conchée, paraones, radicante à la bra-Routles briévement pétiniées, un pou ragueuses, values, daniées .... Celle-là, une trille dressée: fleur solliaire, parchée..... Image de mon final.....

## SCENE VI.

## OLIVE, MADAME MONTOUR.

MAD, MUSTOUR, -

Out! quel han délicieux! L'esu est tiède, la sable, au fond, sut dons au toucher. Ou croicais router sur dus parles. Mais qu'est-ce tru père avait donc à crier. Plouge! plonge!.... Est-ce que je ?.... Mais non ponetani.... Où cat-il donc?...

## OBIVE.

Il vient de s'élapoor à la pêche.

### MAD. MORTOUSL

De s'élaurer à la pèrhe ? Il n'a pas coulume de se moutrer et épre au plaisir de la ligne. C'est un plaisir trop colme pour son humeur. Mais sous les bois, dans la soldinde, parmi les plantes sauvages et les cliennes coquers, il mu semble qu'il se fait un réveil étrange. Nous nous sentons remués, seconés....

#### OLIVE.

Moi, je dormirais. (Elle s'étend sur la mousse.) Que l'on doit faire de beaux rêves parmi les fleurs et les oiseaux!

#### MAD. MONTOUR.

Ce sommeil qui te gagne, Olive, c'est aussi un réveil.... Repose-toi; je vais lire quelques pages au pied de ce grand chêne, en attendant le retour de ton père.... avec ses poissons. (Elle prend le livre laissé par M. Montour.) Est-ce amusant, cela?

#### OLIVE.

Oui, bien amusant, c'est de la poésie.

#### MAD. MONTOUR.

De la poésie?.... Lisons de la poésie, alors.... Loin du bruit, sous les bois parfumés, la poésie doit avoir un charme tout particulier. (Elle ouvre le livre.) Mais, c'est Canadien!... De la poésie de chez nous!...

#### OLIVE.

Oui, mère, et de la belle, encore!

#### MAD. MONTOUR.

Il me semble que la poésie étrangère vaut mieux. Plus ça vient de loin, plus ça doit être beau.

OLIVE.

Triste préjugé, ma mère.

L'étoffe du pays, par exemple, ne vaut pas....

OLIVE, riant.

La soie de Lyon!....

MAD. MONTOUR.

De quoi peuvent-ils parler, nos poètes?

OLIVE.

Des choses qu'ils voient et des lieux qu'ils aiment.... Ce ne sont pas les étrangers qui pourraient chanter notre fleuve incomparable et nos belles Laurentides, nos coutumes naïves et les brillants faits d'armes de nos aïeux.

#### MAD. MONTOUR.

Comme tu dis bien ça! Je me laisse convaincre.

Il faut être juste, en effet, et ne pas décourager les nôtres....Que c'est beau les vers! C'est si difficile à comprendre!....Je vais aller les savourer à l'écart, ne me dérange pas. (Elle s'éloigne.)

## SCÈNE VII.

OLIVE, à demi-couchée, M. MONTOUR.

M. MONTOUR, accourant, hors d'haleine.

Ta mère, Olive.... est-elle revenue?.... Se seraitelle?....Je la voyais quand je suis parti d'ici et, rendu là, je ne l'ai plus vue. Je lui disais de plonger, mais....

#### OLIVE, riant.

Pas jusque dans l'éternité.

#### M. MONTOUR.

Tu ris! Elle est ici?....Le Chasseur! Ah! si j'appelais le chasseur!....Il sait peut-être nager, lui....Mais où est-il? Il part pour la pêche et il s'éloigne de l'eau.... Et puis, il ne serait peut-être pas convenable....

#### OLIVE, se levant.

Calmez-vous! calmez-vous!....Le Chasseur? Est-ce qu'il en vient des chasseurs ici?

#### M. MONTOUR.

(A part.) Imprudent que je suis! (Haut.) Non, non, il n'en vient pas, ils s'en vont. Ma ta mère? ta pauvre mère!....Pourquoi m'a-t-elle obéi si....profondément?

#### OLIVE.

Tranquillisez-vous, papa, maman est ici, tout près. Elle est revenue pendant que vous vous en alliez.

M. MONTOUR, avec un soupir de satisfaction.

Ah! elle n'a fait qu'un plongeon....ordinaire?

## SCÈNE VIII.

## LES MÊMES, MADAME MONTOUR.

MAD. MONTOUR, repoussant son mari qui se précipite dans ses bras.

Cesse donc cette mise en scène....tu n'es pas sincère; et si j'étais restée sous les eaux....(Elle s'essuie les yeux.)

#### M. MONTOUR.

Voyons, ma chérie, console-toi; je n'ai pas voulu te causer de la peine. Est-ce parce que je n'ai pas couru assez vite?.... Tu sais bien que je t'aime pourtant, et que ... j'ai peur de l'eau; je ne sais pas nager. Nous serions restés au fond tous deux. Ça aurait été plus héroïque, je l'avone, mais on n'est pas maître de la peur. Va, viens, allons! nous allons recommencer.

## MAD. MONTOUR, avec dépit.

Oui, nous allons recommencer, moi à me cacher sous le voile des eaux, et toi, à écrire des vers amoureux sous le voile des bois. (Elle lui jette son quatrain.)

#### M. MONTOUR.

Moi, des vers amoureux? (A part.) si je pouvais plonger! (Haut). Mais tu n'étais pas en danger du tout, chère Adèle, et si je te criais de.... (Il fait le signe de plonger.) c'était par mesure de prudence: le bois est infesté de chasseurs.

#### OLIVE.

Oui, et un coup tiré au hasard....

MAD. MONTOUR.

Les chasseurs ont des yeux.... puisqu'ils visent.

#### M. MONTOUR.

Et c'est précisément pour cela que... (Il fait le signe de plonger.)

MAD. MONTOUR.

Jaloux, va! gros jaloux!

#### M. MONTOUR.

C'est que je t'adore sur la terre et.... dans l'eau.

#### MAD. MONTOUR.

Et sous la forêt, c'est Caroline que tu adores?.... Pour moi tu n'as jamais rimé deux lignes.

#### M. MONTOUR.

J'aurais rimé tout un poème si j'avais pu trouver des mots pour l'écrire... Et ces quatre vers que j'ai jetés en me jouant, sur ce papier indis.... sur ce papier blanc, c'est à toi qu'ils s'adressent.... C'est toi que je voyais en les traçant. Je te voyais à travers les branches.

#### MAD. MONTOUR.

Mais il me semble que je ne m'appelle pas Caroline.

## SCÈNE HUITIÈME

#### M. MONTOUR.

Caroline est là pour la mesure seulement. Si j'avais écrit Adèle, la mesure aurait été trop courte d'un pied.

#### MAD. MONTOUR, durement.

Que me chantes tu là avec ta mesure trop courte? tous les vers ne sont pas de même longueur. Regarde. (Elle ouvre le livre).

#### OLIVE.

Et puis, papa, vous auriez pu, sans doute, avec un peu de travail, arranger ce quatrain de manière à y mettre Adèle.

#### M. MONTOUR.

Pas facilement .... écoute.

Chantez mon Adèle....

Chantez ma....douce Adèle, oiseaux à la vive aile!

MAD. MONTOUR.

Eh bien! est-ce que ça ne rime pas, cela?

M. MONTOUR.

Oui, à l'hémistiche, mais c'est défendu.

MAD. MONTOUR.

Défendu?....C'est plaisant....Où est le mal?

Il y a des règles sévères que le poète ne saurait enfreindre impunément.

MAD. MONTOUR, avec une moue.

Quand on aime sa femme....

M. MONTOUR.

Oui, quand on l'aime prosaïquement....

OLIVE.

Vous pourriez ce me semble, mon père, vaincre la difficulté.

#### M. MONTOUR.

Je vais essayer....Au reste, pour une femme que j'aime, je puis enfreindre toutes les lois.... de la versification. (Il se retire à l'écart.)

## SCÈNE IX.

## MADAME MONTOUR, OLIVE.

#### MAD. MONTOUR.

Il a beau dire et beau faire, ce n'est pas à moi qu'il pensait... Il m'oublie!...A son âge....et sous les beis!

#### OLIVE.

•h! ne parlez pas ainsi, mère; vous savez bien qu'il est le meilleur des maris et le plus heureux des

pères....Le plus heureux des pères, peut-être que non, à cause d'Hector parti depuis si longtemps.... mort peut-être....Mais il a toujours aimé la poésie, et les poètes sont obligés parfois de paraître ce qu'ils ne sont pas. Ils jouent tous les rôles. S'ils ne rous laissaient pas voir les passions qu'ils peignent, nous dirions qu'ils chantent faux.

## MAD. MONTOUR.

C'est peut-être vrai; on douterait, on ne saurait pas si c'est comme ça....Mais ta sœur? Où est-elle? Comme elle s'attarde! Elle pourrait s'égarer, se perdre....

## OLIVE, sentencieusement.

Oui, car les chemins menent partout, qui ne sont pas faits pour mener quelque part. Cherchons-la....

#### MAD. MONTOUR.

Et puis les bois sont si grands....

#### OLIVE.

Et'si hauts! (Elles s'éloignent. Estelle et le chasseur arrivent.)

## SCÈNE X.

## ESTELLE, LE CHASSEUR.

LE CHASSEUR.

Envolés! ils se sont tous envolés!

#### ESTELLE.

Il nous cherchent peut-être....Ils reviendront ici....

#### LE CHASSEUR.

Vous m'avez dit que vous n'habitez le pays que depuis fort peu de temps....

#### ESTELLE.

Nous y sommes encore tout à fait étrangers; nous n'y connaissons personne....

#### LE CHASSEUR.

Je suis heureux d'être le premier chasseur qui s'offre à vos regards. C'est presque un droit à votre souvenir.

ESTELLE, d'un ton badin.

Je n'aime pas la contrainte.

LE CHASSEUR.

Il faut toujours un motif déterminant.

ESTELLE.

Qui vienne du cœur plutôt que de la raison.

LE CHASSEUR.

Mais la raison peut réveiller le cœur.

ESTELLE.

Comme le cœur peut endormir la raison.

#### LE CHASSEUR.

Ils ont tort de ne pas toujours s'entendre; ils font de si bonnes et si belles choses quand ils sont d'accord. (M. Montour arrive, un papier à la main.)

## SCÈNE XI.

LES MEMES, M. MONTOUR, Mad. Montour et Olive en dehors.

M. MONTOUR, sans voir Estelle ni le chasseur.

Je l'ai! je l'ai! C'était facile. Adèle, Caroline, Marcelinette, je puis les mettre toutes dans un hémistiche.... pas ensemble, comme de raison.... Quand le nom est trop court, on lui accole un qualificatif; quand il est trop long.... on en prend un autre. Ecoute, c'est Adeline que j'ai mis. C'est le diminutif d'Adèle. C'est plus doux, plus intime, et de même longueur que Caroline. (Il s'aperçoit que sa femme n'est plus là). Ah! mais,.... est-ce une métamorphese? Je viens de laisser ici ma femme et Olive et j'y retrouve Estelle et.... mon chasseur.

#### ESTELLE.

Maman vient de partir et nous venons d'arriver, monsieur et moi.

#### LE CHASSEUR

Nous n'avons pas eu le temps d'essayer ces jolis siéges de mousse.

St in chasso 7

LE CHARRUR.

Je n'ai pas use tirer, le buis est rempli de nymphes.

M. MONTOUR.

Mais on tire dans les arbres, à la cime, dans l'air-

LE CHAREEUR.

On dirait que, pris de galanterie, les commun anni descendes sous les ranneaux. Ils ne chantent plus à la clure, ils gazouillent à l'embre-

OLIVE, dehote.

Ju rous assuro, muman, qua c'ast un calmome chaud.

ALCO, MONTODE, dehore.

Cost on colosome froid! (Elles arrivent)

## SCENE XII.

## LES MÉMES, MADAME MONTOUR, OLIVE.

BLIVE, tenant on inserts.

MAD. MONTOUR,

Calceome froid | Calceoma frigidom : note uniforms dans toutes ses parties. Elytres moins rabaltues.

#### OLIVE.

Calosome chaud! Pieds noirs, antennes noires, un peu plus pâles à l'extrémité.

#### MAD. MONTOUR.

Calosome froid! Trois rangées de gros points enfoncés et dorés.

#### M. MONTOUR.

Voyons, montrez-moi cette petite bete, que je juge, (un temps.)

Comment appelez-vous ça?

OLIVE.

Un calosome chaud.

MAD. MONTOUR.

Un calosome froid.

#### M. MONTOUR.

Calosome chaud, calosome froid....Dites calosome tiède, et embrassez-vous.

#### LE CHASSEUR.

(A part.) Je ne m'attendais pas à celle-là. (Haut.) Voulez-vous me permettre d'examiner cet insecte? J'ai étudié l'entomologie autrefois, quand je demeurais à Québec, et je me flatte d'être un peu familier avec nos petites bêtes. (Il prend l'insecte,

l'examine.) C'est bien un calosome. Je vous félicite de vos connaissances sur notre faune entomologique, mes dames.

#### M. MONTOUR.

Et vous proclamez par là les vôtres meilleures; ça finit toujours ainsi.

#### LE CHASSEUR.

Je soutiens, en effet, que c'est le calosome, mais ni le chaud ni le froid....ni même le tiède que vous venez d'inventer cher monsieur. C'est le calosome scrutateur. Calosoma scrutator.

#### M. MONTOUR.

Comme tous les savants.

#### LE CHASSEUR.

C'est un naturaliste canadien qui le dit, et ce naturaliste n'est pas d'humeur à supporter un démenti.... Je le connais!....Prothorax d'un beau violet cuivré, (le calosome, pas le naturaliste.) Mais je ne m'étonne pas, mes dames, que vous ne le reconnaissiez pas bien, ce calosome, il ne se trouve pas dans la Province de Québec.

## OLIVE ET MAD. MONTOUR.

Ah! je savais bien!

#### M. MONTOUR.

Dites donc, monsieur le chasseur, vous connaissez Québec?

#### LE CHASSEUR.

J'étais jeune homme quand j'en suis parti; tout de même, je ne l'ai pas oublié. Québec ne s'oublie jamais. Et c'est peut-être quand on en est loin qu'on l'aime davantage, c'est comme un bonheur perdu. (Les femmes s'essuient les yeux.)

#### M. MONTOUR.

Vous devez y avoir des parents, des amis alors?

LE CHASSEUR.

Oui, mais mon père et ma mère n'y sont plus....

MAD. MONTOUR.

Ils sont ici....avec vous?

LE CHASSEUR, attendri.

Ici....avec moi...oui, madame....oui.

M. MONTOUR.

Cela vous rend l'exil moins amer, sans doute?

LE CHASSEUR.

Beaucoup, en effet.

ESTELLE.

Avez- vous des sœurs?

LE CHASSEUR.

Qui, mais je ne les reconnaitrais pas.

# OLIVE.

No pas recommitte are sours !

# LR CHARGEUR.

Cost tipue, assurdment ... surtant quand on a line de crope qu'elles sont de belles et verjueures janues illies.

## M MONTOUR.

En mes-vons parti depais longtomps, de Québec | .
i.e. our seens.

Dognie douge age . . .

# OLIVE-

Dopuis douze aus I. . . C'est comme Hester-

## SEEBLLE.

C'est long. Québoc a bien changé depais doute que

# W. HOSTGER.

Oni, oui, d'une manière étounante.

# SE CHASSEUS.

Ju sais hearenx d'apprendre cos choses, autrofois. Phache pansait dans les rues.

# O. MUNTOUR.

Et anjourd'hui his ross prossent dans l'heche, grace à l'intelligence et à l'énergie de notes promise magneerat.

# LE CHASERUR.

Que la regunnalisance du ses concitoyens soltliurable commé son couvre!

# PATELLE, d'un tou enjogé.

Le reconnaissance n'est pas une fieur vivace. Jo m'y cononie, je suis jardinière.

## DE CHASSEUR

Et vous n'aimez pas que l'on jette des pierres dans votre juviin.

## RETRUCE.

Aussi, ju me garde bien d'attaquer:

# DW BUASSETTE

En aus-your saire? Vous me sembles joilment provocante.

# M. MONTOUR, IS MAD, MONTOUR.

Lette jennesse, comme ça glime yıte dana l'edylie?

... MONTOUR, & MAD, MOSTORIO

Ellie on remounts vite aussi.,., belos!

# ODIVE.

Quanta'à un soit, nobre ville a fuit mas séritable. topictie de finance.

#### I. R. PULANGEROSE.

It a'est pas nécommero qu'atto se donne bien du mai pener parattre boile, la mature l'a magnifiquement dende. M. MONTOUR, regardant sa femme.

Comme certaine femme que je connais.

MAD. MONTOUR, un peu méchamment.

Caroline, par exemple.

M. MONTOUR.

Vous n'avez pas vu le palais législatif? le palais de justice ? le palais cardinalice ? le....

LE CHASSEUR.

Tout cela n'était qu'un rêve encore.

MAD. MONTOUR, avec hauteur.

Le palais cardinalice?

M. MONTOUR.

C'est-à-dire....c'est le nom qui est nouveau; mais ce qui fait l'importance d'une chose....ou d'un homme, c'est le nom.

#### ESTELLE.

Et vous n'avez pas vu la grande allée, avec sa bordure de maisons superbes?

LE CHASSEUR.

Non, elle longeait un maigre paturage brulé par le soleil, au temps où je courais dans les rues de Québec.

OLIVE.

Ni la lumière électrique?

## LE CHASSEUR.

Non l'étaient alors des réverbères qui s'allumaient tard et s'éteignaient tôt.

OLIVE.

La nuit est claire comme le jour.

M. MONTOUR.

C'est vrai, mais pour les amoureux il n'y a plus de clair de lune. (Madame le regarde sévèrement.) Et vous n'avez pas vu le nouvel aqueduc?

MAD. MONTOUR, vivement.

De l'eau jour et nuit maintenant! à se noyer!

LE CHASSEUR.

On ne boit plus autre chose, alors?

M. MONTOUR.

La pression de l'eau est si forte que les tuyans crèvent.... comme des consciences sous la pression de l'or.... en temps d'élection.

ESTELLE.

Et vous n'avez pas vu le bassin Louise?

LE CHASSEUR.

Pas davantage. Un bassin royal, sans doute?

# M. MONTOUR.

Commo bien des chores royales, qu coûte cher et pa sert peu. C'est grand, beau, riche, mais groyé le diable!

## OLIVE.

Le manége n'était pas construit, non pins\_lorwient vous êtes parti 7

LE CHASSEUL -

Le manège n'existait pas.

AL MONTOUR.

Le manège où les défenseurs de notre réligion, de notre langue et de nos lois fourblissent leurs armes . .

LE CHASSECK

Pour les remettre au fourreux sur un signe de malire?

MAD. MONTOUR.

LE CHASSEUR.

Il y a douce ans que je suis parti.

M. MONYOUR,

Your cover qu'il nous appartient, Saint Sant sur ?

Eh bien ! tant mieux.... pour lui-

ESTELLE.

Et ce n'est pas tout. La terrace Frontenac-Dufferin, où l'on se promène aux accords de la musique, jusque sous les canons de la citadelle....

M. MONTOUR.

Et le grand hôtel, et le pont !

LE CHASSEUR.

Ce ne sera point un pont aux anes, celui-là, il est assez difficile à résoudre.

OLIVE.

Et puis l'élargissement de la rue Saint Jean.

LE CHASSEUR, surpris.

La rue Saint Jean?

M. MONTOUR.

La rue Saint Jean, tout un côté à terre.

MAD. MONTOUR.

Pour le relever, le rebâtir....

ESTELLE.

Et voilà pourquoi nous sommes ici.

LE CHASSEUR.

Voilà pourquoi vous êtes ici?

## M. MONTOURIE

Out, monsient, out. J'étais là, sur le côté démon-J'ai vendu comme les autres. Il le fallait bien. Devant l'intérêt public, l'intérêt privé s'efface. Mais j'ar contr un déchirement là. (Jé sur la main sur sur cour). Es puis, je ne voulais pas rehâtir. A mon âge en s'annes à regarder faire ceux qui ont des espérances et qui pensent que la vie est longue.

## MAD. MONTOUR.

Unu fols ma chère vicille maison disparce, l'atmais micux disparuttro nussi. Pauvro maison où mes sieur son morte, où mes enfants sont nés! où je voulule mourir aussi l....

M. MONTOUR, so chanseur qui vene des larme-

Vous vous attendrisses, monsiour; your comprannos regreis.

#### LE CHASSEULL

Oui, monsieur, je comprenda que l'argent qui quie une chose ne peut payer un attachement; il cteint une dette mais non pas une affection. (Un tempe) 81 yous comptes vivra ici désormais?

#### MAD, MONTOUR,

None ne sommes pas fixês définitivement encore.

ESTELLE.

Nous cherchens.

## LE OUNSAIDE.

Et si vous trouves ?

#### PATHILL P.

None fairone pentôlre encore.... Il mo semble que l'ennai va nous faire trouver toute chose insuppatable....

# . LE CHARREUL.

Cost year, Formui..., Oh I jo l'ai connu, l'en mi I ....

Fai ploure bien des fois au souveuir des miane, ....
mais dans mon orgueil, je me suis tu .... car j'avalu
tranchi le seuil de la maison contre la volonte de mon
pare, ..., je ventais un tiberté!.... Panvre liberté, tu
ne vaux pas les chaîtme du foyer: la bénédiction
d'un pare, les lava d'une mère, les baisers d'une
soure, ..., [Les jeunes plits, et Madams Montour s'attindre sont.] Vons pionees à votre tone, .... Morei. Il se
pende sera lastelle et lai danne un baisar, J'ossure cettelarme.

REPAILING, PITTORNIL.

Old

MAD, MONTOUR,

Un Infact o ma fille I some mes your!

#### THE CHARLEDS.

Sons van yana, sans dinno, jamain na seerel, c'est layet a'est-ou pui ?

## M. MONTOULL

(A part). C'est pout-être plus Joyal an elfet, mais-

LE CHASSEUS, à Onve qu'il create d'embresser-

Ri yand, avez-yans aussi des larmes à faire nomy et?

OLIVE, so movant on riant.

C'est un calosomo chaud, je le disais bien.

A.P. Allowskill, dominant no believ & Med. Montous.

 If a longtomps que jo n'ai embrassé une si honne mère.

#### MAD. MONTOUR.

Monstear I Monsiene I . . . . (A part). Plus chinal que jo ne pensals, le calosome:

# M. MUSTRUTE, or levent vivement.

(A part p favais bien raison du erier a un temme de plonger. (Hant, au chasseur qui s'anute les yeux). Elle vous rappelle votre mère pent-être ?

#### LE CHASSEUR.

It moi, est-ce que je ne vous rappelle personne? ... Regardes-moi donc bion.

AL MONTOUR, April on successful

Heater | Only word Heater | .... Mon find | ... Ah t.... (Tour entourent to chammer.) MAD. MONTOUR.

Mon Dieu! serait-ce lui?

ESTELLE ET OLIVE.

Hector?.... C'est Hector?....

#### LE CHASSEUR.

Quand j'ai mis le pied sur le seuil de notre vieille maison pour la dernière fois, j'ai dit avec une légèreté cruelle: Si vous voulez me voir, vous viendrez aux Etats-Unis. Vous êtes venus, Dieu m'a pardonné....

M. MONTOUR, ouvrant ses bras au chasseur.

Je m'en souviens!....Je m'en souviens!....Digne fils de ton.... (Tous se le disputent.)

MAD. MONTOUR.

Hector! Mon Hector!....Que Dieu est bon! ...

OLIVE ET ESTELLE.

Notre frère!....c'est notre frère!....(Elles se penchent sur l'épaule du chasseur.)

TOUS ENSEMBLE.

Quel bonheur! Quel bonheur!....

LE CHASSEUR admirant Estélle et Olive.

Adorables petites sœurs, je ne vous reconnais plus, mais je ne vous en aime pas moins. Vous avez grandi depuis douze ans, et vous avez diablement bien fait. Vous vous souvenez ? nous nous sommes fait photographier avant mon départ. Un groupe sous les bois, avec une batterie de cuisine, comme maintenant.... Une idée de Vallée, notre bon voisin.... Je garde cela bien encadré, dans mon petit salon....

M. MONTOUR.

Comment, tu as un salon?

MAD. MONTOUR.

Un salon, à toi? (Estelle et Olive font des gestes de plaisir et de surprise.)

LE CHASSEUR.

Bien à moi.... je n'ai pas gaspillé mon temps.... ni mon cœur; vous verrez.

M. MONTOUR,

Que nous avons bien fait d'être venus ici!

LE CHASSEUR.

Seulement, jusqu'à présent, c'est le cœur plutôt que l'estomac qui s'est nourri.... A la cuisine, maintenant! Je me charge d'attiser le feu et de tourner l'omelette.

MAD. MONTOUR.

Tu vas demeurer avec nous Hector?

LE CHASSEUR.

C'est vous qui allez demeurer avec moi.

# ESTELLE, prenant le bras d'Hector.

Je n'ose presque pas vous appeler mon frère.... et je rêvais déjà de t'appeler d'un nom plus.... doux.

#### OLIVE.

Plus doux! déjà.... sans savoir, ni connaître?....

LE CHASSEUR.

C'était la voix du sang, l'appel des cœurs unis par le ciel.

#### MAD. MONTOUR.

Allons dîner sur le bord du lac, l'endroit est charmant comme ici, et nous pourrons y allumer du feu sans danger, l'eau est si près.... (Ils s'éloignent avec paniers, elc.)

## M. MONTOUR.

Oui, oui, le remède à côté du mal. (A part.) Elle a oublié mon quatrain. (Il fait le signe de plonger et disparait.)



# EN LIVRÉE

# PERSONNAGES:

DUCAP.—solvante ans.

JEAN.—garçon de ferme.

PAUL.—carossier.

MADAME DUCAP.—jeune femino.

GERISETTE — servante:

# EN LIVRÉE

COMBDIE EN DEUR AUTES.

La anena representa una calla menblés sara luxo-

# SCENE PREMIERE.

DEDAP, broant one firrée qu'il examine

I) no condra pont-stro pas s'an revetir....aurtout ai ello no lut va point. It est devenu si fier, si naprioloux, co Jean..... parce qu'un jour ses parents our véen dann l'ateance, et qu'il a usé sa première culotto sur los hames de collège..... Je lut ferai croire que los boutons sont d'or..... Porter de l'or sur la quoes de son habit quand prosque personne n'en peut porter dans son gonsset, ce doit être plaisant pour soi-même, at agreeant pour lessantres. L'argument est fort; il devre. older.... Une livrée !.... Ma livrée !.... J'étais loin de la voir passer dans mes reves, il y a vingt ausd'atala panyre alors et j'avals à peine de quoi me payor une blouse de fataine .... On portait l'étoffe du pays ... J'entends encore le bruit du métier, et je vois la navetto g'issor ontre les brins qui se croisent. Aujourd'hui, ma condition est changée, et ma tenne auted. Je suis riche et l'on m'appelle "Monmeur"; si Permis pauvre on m'appellerait : " le bonhomme," C'est diole; c'a m'amuse. C'est moins amusant et moine deble de farmer l'aile après avoir volt haut, de battre le pavé après avoir routé carosse. Tout de même, cotte livrée, c'est pour plaire à ma journ fémme. Elle la veux, je la doune. Chaque état, m'assure-t-elle, a wer enigeness of non i-de-n-li-tes. Idealité, c'est un mot que la mattre d'écule décoche souvent. Ja ne mis pas trop or que cela vont dire, mais il doit y avoir quelqu'nice factedans . . .

SCENE II.

DUICAP, JEAN.

JEAN.

Only mensione Ducapy if y a une tilde Weledame, main if n'est pur sur qu'elle soit bien saine.

#### DUCKE.

# Pas saine? et panequol ?

## JEAN.

Dame l'at e'est une idée ulitée, elle doit être un peumaiade:

#### DECAP

Triple ignorant, si to commissais l'orthographe tu ne dirais pas une parcille sottise. De quoi te sert d'avoir été aux écoles? Si Javais feuilleté le moitié des fivres que to as lus, j'en saorais plus long que toi. La gouvernement vieut d'établir des écoles du soit, to ferale bien du profiter du l'avantage qu'il t'offes, et dermiller un pen la mémoire.

## JEAN.

Fai trouvé seia dans un dietionnaire : 20 n'a penété mis la pour rien, je suppose:

## DUCAP.

Oh! quand if faut emprenter son seprit ...

#### JEAN.

L'avonc qu'il out misux de la prêter .... mais qu no pale point, personne ne le rend.

#### DUCAP.

Tiene i mon gargon, un conseil: Fouille donc la terre piulăt que les livres. To n'es pas de force à les comprendre.

#### SHAM.

In home correct d'écrire des choses que tent le manufe comprend à Mais je vous demande parties, M. Mose, je n'y tiens pas du tent 4 montres alors

## DUDARE

In my tions que trop; je vois cala à ton air.

# JEAN.

Repairmentoi bien. Let-ce que je n'ai pas l'air.

# WEGAP.

Too wie te dement.

# JEAN, bugment de s'emporter.

It n'amorait pas jo ne souffre pas un démenti.

#### HUGAP.

No s'emperie point, mon gargen, c'est ton bien que je voux.

#### THAN-

Je no m'omporto pos ..., mienx.

## DUGAP.

It ask ban do committee la valour des moté, et la alguilleation des phones (R'montre la Rorde.)

#### 200.00

Les mots sont commo la purpart des hourmes, ils n'uni que la valeur qu'un teur préto, et les alumes.....

OUTST.

Les choses 3

SEAN.

Changeme de propos, c'il sons platt. Je siene comparise d'une affaire.

DUCAP

To vendents him my donner is shange, man to place Diegop n'est pas facile's coder . . . To not connate?

1640

OHOXY.

Tions, on voilà uno finasar .... Puisque le jeur che neje

Et non-changeons aven hil, ja le sais, hittas i

BUILDARY

Au reste, il me plati de changer . . . .

AEXT

On a'y poid pas tonjours.

DEGAC.

A meaure gas ma fortune s'accondit,

## 1EXX

74 que vos femmes rajennisava).

## DEGARL

Je n'en at qu'une ; l'expression est mal choleto.

## JEAN

L'expression peut être mal choisie, mais la fomme ne l'est pas.

# DUGAP, adone.

On my connait an ferrous, mon garçon, et et to se bosolo de mes consoils.

## JEAN.

Et vons porter votre bonbenr si bonnétement pas de vanité, pas d'ostentation, pas de....

# DUCAR

Non, non, mais le sontiment des convenances. El c'est pour cela que . . .

#### TEAN

Que vous n'imiterez pas la sottise de Monsieur Chose, le prêteur sur gages, et de Monsieur Machine le bacquerontier bacel, qui out mis des chiffres sur leurs vortures et des habits fantasques sur le des de leurs serviteurs.

#### DUCAT.

Je evois qu'en effet les boutons n'en sont point d'or:

## SEAF.

Et quand même ils scraient d'or, nela n'empériment pas coux qui les portant de paraître ridioules

#### BUILDAY

Il n'y a pas de costemes ridicules, et la mode les justifie tone.

## JEAN.

La mode se moque de aous et nous traits on esclaves.

#### BUGAR

C'est nous qui la faisone, et elle se plie à nos fautaisies. Mais voici ma fomme qui se dirige iel avec Cerisotte, évacuons la place. Viens ici, f'ai à le parler ancore un peu.

#### JDAM.

It mot de même, je suis venu vous trouver exprês. Je urains beaucoup que nous au none entendiens pas: (Ils sortest par un côté, Mad. Ducap et Cerissette estreut par l'autre.

# SCENE III.

# MADAME DUCAP, CERISETTE.

## MADE BUCAT.

Je vons l'aï répêté cent fins, Corisette, ce n'est pas bien cela. Il ne faut pas en almer danz en même temps. Vons n'avez pas danz cœura, voyons?

# DEDISETTE, vant.

Je ne salwysa trop. Si je n'en si qu'un, il sat grou, il se vous jure que deux amoure y sont à l'asso.

BAD: ODCAP.

Folle, vous vous mélangez des chagrins.

## CERTAL'ITE.

Des chageins? Bah! je les étourdirai aven mes emats de elre.

## MAD, DUCAPA

Si your n'en éprouvez pas, tant pis, car your enfaire éprouver dayantage aux autres.

# ORDISETTE.

Je no vondrais pourtant pas faire de mailionraux,

# MAD. DUGAP.

Vons your faites nimer de l'un et de l'autre ; cependant your ne serez toujours qu'à l'un des doux.

## CORTRETT IS

Out of joint sais pas august. Its out too dook become one d'esprit et pau d'argent.

# MAD, DUCAP.

Dans la monage, Cerisette, je crois que l'argent est plus utila que l'esprit:

## ORDINECTE

L'un ni l'autre sont utiles, mule à la condition qu'en les dépenses

## MATE HUBBAP.

Je anis giornata de los vine vine almeritani et center si unis-

#### HER SECTION.

Je ne voudrais pas les déenuir. Je préfère qu'ils m'aiment moine et s'estiment dayantage.

#### MAD. DEGAP.

Us possèdent tons donz un paractère également, noble . . . paux des roturiers,

## COMMETTE.

Nous sommes tous de la même condition lei, tout des enfants du peuple; soulement il y en a qui s'enrichissent et d'autres qui tembént dans l'indigence ; il y en a qui se font survie, et d'autres qui se résignant à servir.

#### MAD. DUGAP.

Si vous montries plus d'indifférence cela sveillerall paut-être leur jalousie.

#### CERSSETTS.

Je ne sule pas exquiblo de fernare, et pais, je suma le dis, je ne vouz pas les broniller. An reste, Paul en m aimo pas escinsivement. Je sais qu'il ne dédatgre point Juliette, le sour de Jean.

#### MAD. BUBAR.

Juliutta ? une jolie fille. El vous n'Atas pas jalone ?

## CESISETTE.

Mon Dieu! Medame, elle a comme moi le droit d'étre aimée, et elle a du bonheur à l'étre sans dunte. Jone vouz pas détroire la félicité des autres.

## MAB. DUGAP.

Vous êtes une originale, (Elles es lèvent pour sortir ; Madame Ducap revient avec son mari qui entre.)

# SCENE IV.

# MADAME DUCAP, DUCAP, sa livrée à la main.

# DUCAP, mécontens.

On gagne an vie à la journée, et ça se fait prier pour mettre un habit galonné....sur les contures, et avec des houtons....presque d'or ....parceque ça sait lire les gazettes et que ça possède une terre en bois nebout

## MAD. DUCAP

Li no wout pas ? It refuse ?

#### DUCAP.

Il ne veut pas, nou l'il refuse, oui l'le sot, l'imbécile ! Il quittera la service. L'ai fait faire une livrio . . . . so demande, c'est pour la mettre sur la dos de qualqu'un je suppose . . . . pas sur le mien !

#### MAD, DUCAP.

Ces serviteurs, ils sont d'une arrogance mainte-

nant, d'une fatuité : Ils ignoront les échelous de l'échelle sounle.

#### DUCAN

Lia voudratent tous stre perchés sur le plus hout.

# MAO. BROWN.

Putsque l'échelle sociale existe, il faut qu'il y ait fee individue tout le long, en haut, en bas et au milieu.

#### DISTANT

Oui, out, aston in fortune - c'est l'argent qui régle

# MAIL BUCAP

L'argent et la femme. Le femme est toute paissante dans la société.

# OHGAP, SHITISHE.

Only mais il tur faut de l'ov ... et une livree.

# MAD, DECAR.

Fat-on on reproche? Vans deves the housenπ que in πêtre ne demande pas entre unose.... et ne insee pas comme----(Elle le morace du soigt.)

# BUCKP, MORNE.

Comment? cut-ce qu'il y on a qui !....

MAD. DECKP, YOU'L

End must if you a quitient

#### DUCAP.

Mais elles n'ont pas de livrécs, ces femmes....

MAD. DUCAP, riant toujours.

Non, c'est leurs maris qui en ont.

#### DUCAP.

Il vont peut être trop souvent au club, à l'hôtel, ces infortunés maris; leurs femmes s'ennuient, et une femme qui s'ennuie.... T'ennuies-tu, toi, ma chère?...

#### MAD. DUCAP.

Vous m'aimez trop pour que j'aie ce malheur.... Voyons, mettez vos lèvres sur mon front, et.... montrez-moi cet uniforme.

# DUCAP, donnant un baiser.

Que ta volonté soit faite. Plus on est vieux plus on aime la jeunesse; c'est la loi des contrastes.

Et puis, j'ai bien assez souffert à l'âge où l'on attend toutes les jouissances, où l'on nourrit tous les espoirs, pour mériter quelques consolations maintenant que je suis sur mon déclin.

#### MAD. DUCAP.

Ne vous calomniez pas, mon cher mari, vous êtes encore d'une verdeur qui m'épouvanterait, si je pouvais être jalouse.

## DUCAP

Ah! j'ai trop de bonheur à la maison pour songer à sortir.

#### MAD, DUCAP.

Vous êtes charmant. Mais les gens qui ne nous connaissent pas, s'imaginent que vous me protégez plus que vous ne m'aimez

#### DUCAP.

Ils ne nous connaissent pas, en effet. Les instants que je passe loin de toi sont perdus, et, à mon âge, on en a guère à perdre.

MAD. DUCAP, examinant la livrée.

Jolie, élégante, brillante....Personne n'en a de plus belle....Et ces boutons jaunes se détachent....

#### DUCAP.

Quoi! déjà? ils se détachent?....Un habit tout neuf! Le fil est si mauvais aujourd'hui....et les couturières ....

# MAD. DUCAP, riant.

Fardon, cher vieux, j'ai voulu dire qu'ils ressortent bien.

#### DUCAP.

Ils ressortent? Oh! oui, ils ressortent....très bien, très bien....Où s'assiéra-t-il? sur le siége de derrière ou le siége de devant?

WAD, DUGAP,

Quit? Phabit?

DUCAF.

Oui, avec celai qui le portera-

MAD. DUGAP.

Sur le petit siège de derrière,

BECAP.

Mais nous aurone l'air de le mener, et d'être les nuchers.

MAD. DUCAP.

C'esi la contume, il faut him s'y sonmettre.

DUGAP.

Mais si nous la changions, la coutume? ai nons faisions autrement que les natres, les autres forsient peut-être comme nous.

MAD DUCAP.

Voici le carossier, voulez-vous que je vous labou avec lui ?

DUCAE.

Nou, reste, resois-le. S'il demande de l'argent tu diras que je suis sorti, si c'est pour autre chose; lu m'appelleras. (R sort.)

# SCENE V.

# MADAME DUCAP, PUIS PAUL

# MAD, BUCAP.

Jo l'ostimo blon mon vieux mari; je donne un pende lumière et de chalcur à son solell conchant ; ju fai fais entendre les chants du matin pour tremper la nuit qui s'avance. Mais il faut qu'il observe les conditions que le lui ni faites : Qu'il ne me parle pas de see doux promières; qu'il regrette moins la petite fillo qu'un accident lul a ravie; qu'il ne me contracia jamais. Jo n'aime pas à m'entendre dire que j'arrive boone troisismo. Done femmes avant moi !.... Calte potite qui lut revient toujours à in mêmoire. Et il so la représente sans duete plus bella et plus gentilla qu'elle n'était. Les morts et les absents emportant avocoux toutes les vertes, toutes les perfections . . . . Quatre ans, bruno, gaio, vive, dejà des bouffées d'esprit-C'est lui qui le dit. Elle staft du second lit. Tous morts coux du premier, Quant au dernier .... l'aime mieux le chant des oisonux que le cri des marmots. Et puis, c'est si bon de s'étondre sur le duvet longnement, mollement, chardement, sans crainte d'aire. eveilled pac .... (Paul mire.)

# PARTY SCHOOL

Madamo Ducap, vous vous souvenez de as sourest que . . .

# MAD DUCAP.

Co secret .... Assoyez-rous done, monsieur,

## PAUL.

Co secret que connaît une femme de Lorette, num rillage must, au sujet d'une petite fille; secret ampud ful fait allusion devant vous, l'autre jour, muis que ju ne connais pas cacore cependant.

# MAD. DUCAP.

Oni, oni, je me rappelle, maintenant. Eh bien i vons ne le commisses pas i .... Vous promez plaisie à m'en parlar et vous piquez ma curiosité... (rami). Si je ne vous savais amoureux du Cerisette, je croimis que vous cherchez un prétexte pour me voir.

# PAUL

Je n'eserais point, madame, car vous avez sans donte etc guidée par l'amour dans votre choix, et les femmes qui niment ne sont point volages.

# MAD, DUCAR.

Vous avez des femmes une idée très juste. Copondant une fomme peut bien ne pas nimer son mari et demeurer sage.

# PAUL.

S) elle s'alme personne. Il y a des femmes qui n'i imme personne.

#### MAD. DUCAP.

C'est possible; mais elles ont aimé ou elles aimeront. Le verbe aimer a toujours un temps dans la vie d'une femme.

PATIT

Ce n'est pas un temps perdu.

MAD. DUCAP.

Et ce secret ?

PAUL.

La personne qui le garde est sur le point de mourir, et veut le livrer.

#### MAD. DUCAP.

Où est-elle?....Ah! à Lorette, vous venez de le dire. Qui est-elle? Que fait-elle?

#### PAUL.

Je la connais assez peu. Elle a un passé joliment accidenté, dit-on; beaucoup d'ombres et peu de lumière dans son ciel, de la poussière et de la boue dans son chemin.

MAD. DUCAP.

Et qu'ai-je à voir là-dedans, moi?

PAUL.

Dans les ombres ? dans la boue ?

#### NAD. DUCAP.

Dans les secrets de cette femme ....

#### PAUL.

Je l'ignore; elle vous le dira. Elle veut vous voir, et je suis chargé de vous en prévenir.

#### MAD. DUCAP.

J'aime autant ne rien connaître de ces choses. J'ai assez de mes affaires. Si cette femme a besoin d'une ame ca s'épancher, qu'elle aille au prêtre.

#### PAUL.

Et c'est le prêtre, en effet, qui l'a conscillée de vous voir.

## MAD. DUCAP.

Comment savez-vous cela?

#### PAUL.

Ce prêtre est mon cousin. Il sait que je vous connais bien et que je pourrais lui éviter un voyage.

## MAD. DUCAP.

Il n'aime pas à se déranger?.... Moi non plus. (Elle sort).

# SCÈNE VI.

# PAUL.

Elle est un peu agacée. Soupçonnerait-elle ce que je soupçonne moi-même? Ce serait drôle. Je comproude son pass d'empressement à conmittre cu socret de Elle a tait un mariage d'intérêt. Une femmu journe et belle ne sourcit se pareir d'amour pour un réciliard. Il fait que les balcors aient le resentissement des pièces d'or. Le varité rempiace le tendresse et le bombur à plus d'attraits que la chambre aupritale. Je n'aime pas, mu, cer unions equaties et maleaines. Le printemps et l'autorne ne se confondant pas, at les figure nu c'invernit pieu aur les rements sons sève des Endre printequ'elle m'a piante là, je n'ai plus qu'à me retirer. C'est dommage que Corisette ne me vienne pas consoler un par de ma déconiture de Mais c'est son pas que j'entende, ..., Out, la voici (Cérisette entre poront une éponantice.)

# SCENE VII.

# PAUL, CERSCITE.

#### PARK

Oh l'emme vans vans 4 propos! fullais surlis sans vous vois.

## CURRETTE.

Or arrive tenjoure a propos quand on a un bon motif pour arriver. Matamo Ducap vous prin de las pardonner as cortie un peu bresque.... Ette s'est sentie prise d'un étouffement salut. Qualque chose qui lui montait du cœur à la gorge.

### PAUL.

(Apart.) Oni, oui, le secret (Haut.) c'est bien, diteslui que je lui pardonne, mais ne le lui dites pas maintenant. Restez avec moi. Je lui pardonne de grand cœur et comment ne le ferais-je point, puisque c'est vous qui venez quand elle s'en va?

### CERISETTE.

Tout de même je ne m'attarderai pas trop; elle trouverait que ce n'est guère convenable.

#### PAUL.

Mais si cela nous convient à nous.

### CERISETTE.

Pour qu'une chose soit bien, il paraît qu'elle doit être à la convenance des autres.... Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez vu Juliette?

### PAUL.

Juliette? pourquoi cette question? quand je suis avec vous je l'oublie.

### CERISETTE.

Et quand vous êtes avec elle, c'est moi que vous oubliez.

PAUL.

Je ne dis pas cela.

CERISETTE.

Mais vous le faites.

### PAUL.

Je sais que vous aimen Jean, et ceia me rend triste, car il est mon ami, et pe vondente le vote heurous. Mais je c'ai pas le conrege de renomme a l'orpoir de vous posséder pour vous juice dans e a bras.

## TOWNSHIPS.

Rien no preese, nous common provinci loca . . . . frola

PARTI.

Si l'avais l'aisance, m'epomeriouvemen ? dites.

CERIBERTO SANI.

Exceptă ai j'aponsais Jean.

PATE

Cruelle, pourquoi me litre stavi souffrir ?

CERTIFICAL FOR ER SON INGIO.

To souffice pout-time plus que vous, plus que lut o ... Vous avez tant de qualités tous douz, que je ou étalsirai pas.

### PARTS.

Vous ne premires ni l'un ni l'autre ?

CHIMBETTS.

Je premirai....les your farmes.

PAUL, avec force.

Si ce n'était pas Jeau, commo je serais jalous !

## CERISETTE, gaiement.

Si ce n'était pas Juliette, comme je serais jalouse! comme je l'égratignerais!....car les femmes égratignent.

#### PAUL.

Pas un garçon ne me résisterait. Je sens que l'amour décuple ma force.

### CERISETTE.

Vrai, vous êtes comme cela?

## PAUL, avec enthousiasme.

Je vais acquérir l'aisance, une douce aisance. Je vais travailler jour et nuit, s'il le faut, oui, jour et nuit! Que l'ouvrage arrive! mon courage est grand et mes bras sont forts....Notre foyer sera paisible et joyeux....Les soucis ne viendront point assombrir votre front riant, ma Cerisette.

### CERISETTE.

Il me dit la même chose, lui....

PAUL.

Qui, lui ? Jean ?

CERISETTE.

Oui, Jean.

PAUL.

Malheur! Et ne pas le haïr!... et l'aimer tou-

jours. Fon deviendra fon ... Corisette, almeste comme un frère, lui.

### ORDINATION.

C'est ec qu'il me domando en parlant de vous que C'est, peut-être comme cela que le vous nime l'un et l'autre.

### PARTI

Bh bien ' pe l'almerais mieux.... Non, pas cols ! Aimez-nous autrement. L'amitié d'une sœur, c'est doux, c'est suave, mais ga ne rassasie point....

## CERTAINTE.

Et vans vortes alre ensue à ?

### PAUL.

Non, on n'out point cola ; ju consi baire tanjance et tanjance être altere . . . .

### UNRIGHTER

Vous me faites peur avec votre soif inextinguible, Sortous maintenant. Venez de ce côté. Les toutes les portes nous mettent debors.

### PARTIE

Main e'est una pueta pour entre qua ja aburcho. La cortent.

## SCÈNE VIII.

DUCAP, très agité,

Comment! ils ne sont pas ici? Que signifie cette éclipse de ma femme avec Paul, le carossier? Est-ce que?.... mais non; je suis fou!.... Oui, mais je suis.... vieux. (Il va se regarder dans la glace). Il me semble que je vieillis tous les jours.... Ce n'était donc pas pour de l'argent qu'il venait.... J'aurais aimé mieux que c'eût été pour de l'argent. Et ma livrée?.... Ah! la voici!.... Moi, une livrée!.... C'est pour lui plaire. J'ai été trop faible, je crois.... Elle va me rendre ridicule avec ce costume étoilé de boutons jaunes.... Pourvu qu'elle ne s'avise pas de me le faire porter. (Jean entre précipitamment).

# SCÈNE IX.

# DUCAP, JEAN.

### DUCAP.

Viens-tu si vite me dire que tu consens? Je te pardonnerais encore. Une si belle livrée..., et qui t'irait à merveille.

### JEAN.

J'accourais annoncer une bonne nouvelle à mon ami Paul. Il était ici il y a un instant. Il y est venu pour une affaire assez grave. DÚCAP.

Une affaire assez grave?.... Avec ma femme?

JRAN.

Avec votre femme et avec vous aussi.

DUCAP.

Tout ce qui régarde ma femme me regarde.

JEAN.

Et vice versa, c'est la loi; vous l'avez voulu.

DUCAP.

Et je ne dis pas que je le regrette. Mais quelle est cette affaire, le sais-tu, toi?

JEAN.

C'est quelque chose qui va vous causer une grande surprise. Mais il n'y faut pas trop compter. Les on-dit sont faciles à faire et les événements, difficiles à dire parfois. Ainsi, moi, est-ce que je m'attendais à....

DUCAP, vivement.

A to vêtir d'une riche livrée?

JEAN.

Non, pas cela....moins que jamais j'y songe....et plus que jamais je refuse....

### DUCAP.

Pour faire plaisir à ma femme, mon cher Jean.

JEAN.

Et si j'allais lui faire trop plaisir?

DUCAP.

Ne crains rien, si tes prétentions s'élevaient jusqu'à elle, son attention ne s'abaisserait pas jusqu'à toi.

JEAN.

J'admire votre confiance et je la crois bien placée; mais n'insistez pas pour m'affubler d'un harnais que je ne puis voir sur le dos des autres sans rire.

DUCAP.

Eh bien! tu laisseras mon service. Je ne puis garder un serviteur insoumis.

JEAN.

J'allais vous proposer la chose.

DUCAP.

Me proposer quoi? de laisser le service? Toi, tu serais me quitter ainsi de plein gré?

JEAN.

Et vous osez bien me congédier, vous.

## DIRECT P.

Mol, c'est difffront, je Vai prie je te renda.

### BAS.

Vone m'aves pris pares que j'ai bien voulu venir; je m'en vais pares que vous voulez que ja pares; nons sommes d'accord.

### DUCAP

Note in somme pas d'accord paisque su ne para point de ton gré.

### SEAM

Je suis haureux de partir, vous dis-je....st je venam prendre cougé de vous.

### DUCAP.

To n'egiras pas atusi, on je te redeudrai un monde salaire....

### JEAN.

C'est vous qui le premier avez manqué au contrat.

### PECAP.

Moi 7 pas du tout, Fai dit. Tu laisseras le service, c'est vrai : main cela ne signific pas que tu dorce partir avant que ton engagement soit termine.... Retourne à l'ouvrage. Restons-en la pour anjour l'hon. Je vais voir où est ma femme; c'est elle surtout qui tient à la livrée. (Il sort.)

## SCÈNE X.

## JEAN.

Je m'en doutais bien que c'était une fantaisie de la jeune épousée, la troisième. Après tout, s'il faut cela pour aimer. Il faut que la vieillesse soit dorée sur tranche, si elle veut luire autant que la jeunesse, même sans dorure. Mais songeons bien à ce que nous allons faire. Allons-nous rester en service jusqu'à l'expiration du terme? Allons-nous déclarer à Monsieur notre maître que nous venons de nous réveiller maître à notre tour?.... Allons-nous éblouir Cerisette et lui improviser un domestique en livrée? Allons-nous étouffer les tendres sentiments, et renoncer au bonheur en faveur de notre rival? Je voudrais être heu-. reux, mais je crains que mon bonheur ne détruise le sien. Paul, 6 mon ami des premiers jours, comprends. ru ma pensée? En vérité, j'ai envie de me sacrifier. Ce doit être un âpre plaisir que le plaisir de l'immolation. Pouvoir se dire à chaque instant: Cette félicité que je vois fleurir, grandir, s'épanouir dans le cœur d'un autre, c'est moi qui l'ai faite : je l'ai semée dans les pleurs!....Les égoïstes riront de moi. moquent de ceux qui songent aux autres et qui les aiment. Ils ne comprennent que les dévouements à prix fixe. Pauvres gens! (Paul entre.)

# SCÈNE XI.

## JEAN, PAUL.

JEAN, allant vers Paul.

J'ai couru chez toi: une bonne nouvelle à t'apprendre! et je ne t'y ai pas trouvé, puisque tu étais ici. J'arrive ici et je tombe dans les pattes de mon vieux maître qui veut me faire porter sa livrée, au lieu de tomber dans tes bras.

PATIL.

Sa livrée?.... pour aller avec son carosse?

JEAN.

Un caprice de sa troisième.

PAUL.

Quand à celui-ci il est assez inoffensif... mais il devient contagieux: tout le monde se le paie, le monde qui roule gros.... Si j'étais riche....

JEAN.

Si tu étais riche?

PAUL.

Je me vengerais d'avoir été pauvre.

JEAN.

Ce serait une pauvre vengeance. Je croyais que tu allais me dire autre chose.

### PAUL.

Asseyons-nous, je vais, ou, plutôt, nous allons parler d'elle, si tu veux.

#### JEAN.

Oui, d'elle. Tu viens de la quitter, n'est-ce pas? et le père Ducap se trompe quand il pense que tu es en tête-à-tête avec sa femme.

#### PAUL.

Il ne se trompe pas sur la chose, mais il se trompe sur le motif. Je te conterai cela bientôt; pour l'instant parlons de Cerisette.

### JEAN.

Parlons de Cerisette.

### PAUL.

Je viens, en effet, de la quitter. Elle voulait me faire sortir par le jardin. Un prétexte pour cueillir une fleur, pour effeuiller une marguerite. Mais madame y était rendue déjà, et ses belles dents blanches déchiraient le velours des cerises avec un dépit mal dissimulé. Nous avons eu peur ! j'ai fait volte-face.

#### JEAN.

C'était prudent, il ne faut jamais surprendre une femme qui croque des cerises.

### PAUL.

Je ne désespérerais point si je possédais un peu plus de biens. Suis-je assez naïf do te faire cet aveu?.... Enfin nous nous connaissons.... Peut-être s'amuset-elle un peu à nos dépens....

### JEAN,

Si ce n'est que cela ton bonheur n'est peut-être pas éloigné.

### PAUL.

Nous ne pouvons pas l'épouser tous deux cependant.

## JEAN.

Alors, mon bon Paul, épouse-la.... je m'efface....

### PAUL.

Vrai, tu te résignerais à la perdre.... pour que je la trouve ?

### JEAN.

Ne suis-je pas ton ami, ton frère, je pourrais dire?

PAUL.

Oui, nous sommes plus que des amis, nous sommes des frères. Ton père m'a recueilli, moi orphelin, et il est devenu mon père.... Ta mère nous a bercés

ensemble sur ses genoux. Elle avait pour nous deux, l'enfant de son amour et l'enfant du hasard, les mêmes sourires et les mêmes baisers.... Oh! jamais je ne paierai assez cher ses ineffables caresses! jamais assez sa sollicitude et ses soins! Et si tu me demandes de renoncer à la main de Cerisette, si tu m'enjoins de ne lui laisser plus jamais comprendre que je l'adore, je te le promets, j'obéirai.

Et puis, mon cher Jean, te l'avouerai-je ? Souvent le souvenir de Juliette, ta sœur, revient à ma pensée, et quelque chose me dit soudain que nous pouvons être heureux l'un et l'autre.

## JEAN, ouvrant ses bras à Paul.

O mon ami, mon frère, combien tu es digne de mon affection! Ce n'est point pour revendiquer un droit, ou te faire souvenir d'une obligation que je t'ai appelé mon frère! Je ne veux pas te demander le prix des joies du foyer... Je suis, comme toi, capable d'accomplir un sacrifice, et mon bonheur est de te savoir heureux. Si tu ne peux en aimer d'autre que Cerisette, je ne te demande pas d'étouffer ton sentiment. Si elle te choisit, je respecterai son choix et ta félicité.

### PAUL.

Ton dévoûment ne m'étonne pas, mais il me remplit d'admiration.

## SCÈNE XII.

# LES MÊMES, DUCAP.

DUCAP, grondeur.

Ton dévoûment ne m'étonne pas, mais il me remplit d'admiration....C'est dommage qu'il n'en ait pas un peu plus pour ses maîtres, du dévoûment; oui, c'est bien dommage; cela me remplirait d'admiration aussi. On vous connaît, jeunes godeluraux, votre dévoûment consiste à vous pâmer devant les femmes.

JEAN.

C'est l'apanage du jeune âge.

DUCAP.

J'ai été jeune aussi, mais j'étais plus sérieux que cela.

PAUL.

Il y en a qui le gardent longtemps leur sérieux, mais personne ne le garde toujours.

JEAN.

Il vient toujours un moment de folie.

PAUL.

Quelquefois deux....

### DUCAP.

Dites donc: trois. Je vous comprends bien; mais vos petites malices n'ont pas les dents longues. Vous n'aurez pas occasion d'en faire Beaucoup de folies; saisissez la première.

### PAUL.

Vous nous jugez mal, monsieur Ducap. Dans tous les cas nos intentions sont meilleures que nos paroles, et nous aurions tort de prétendre que vous avez fait une folie.

## JEAN.

Ou deux.

# DUCAF, à Jean.

J'en ai fait une quand je t'ai pris a mon service, toi, fainéant, qui passes ton temps à critiquer les gens et à fouiller les dictionnaires.

### JEAN.

J'ai donné le bois et l'eau, comme de coutume; comme de coutume j'ai mené les bêtes à cornes au pacage, j'ai étrillé les chevaux, astiqué les harnais....

### DUCAP.

Oui, oui, comme de coutume tu as tout fait.... avec la langue. Mais il te reste une chose à faire, et

tant que tu ne l'auras pas faite, le reste comptera pour rien. (Il montre la livrée qui est sur la table.)

JEAN, avec emphase.

De cela délivrez-moi, Seigneur! (à Paul). Il faut que je te revoie, Paul, j'ai une chose importante à te confier, je te l'ai dit. (Il sort.)

## SCÈNE XIII.

DUCAP, PAUL.

DUCAP.

Et ma femme, où est-elle?

PAUL.

Votre femme? elle est descendue au jardin.

DUCAP.

Vous deviez m'attendre ici, ce me semble.

PAUL.

Elle a préféré vous attendre là.

DUCAP.

Et que fait-elle au jardin?

PAUL.

Je ne sais trop.... je suppose qu'elle regarde fleurir les arbres et qu'elle emmagazine les parfums. DUCAP.

Et vous ?

PAUL.

Moi?

DUCĂP.

Oui, vous.

PAUL.

Je suis ici.

DUCAP.

Je le vois bien.

PAUL.

Alors?

DUCAP.

Alors, pourquoi êtes-vous ici?

PAUL.

Je viens vous demander quel chiffre vous mettez sur votre carosse.

DUCĂP.

Quel chiffre?

PAUL.

Oui, quel chiffre.

## DECAD.

Qual chiffre? quat chiffre?.... le plus has pour

### PAUL.

Il ne a'agit par du prix, vous vous méprenes, il a'agit du chiffre que je vais peindre sur le derrière.

## DUULAR

Our, out, out, je comprende, je comprende.... man chiffre! (après un temps de réflection.) le chiffre de ma fortune, je suppose.... Jonas. l'épides, a-tait plus que cela sur le sice ?

## PAUL

Ju your dire, un denseau, des armes . . . .

### DUCAR

Des armes? Je n'en al poter. Je sois un homme puellique, et j'ulme mieux m'exenser que me battre

### PAUL.

Vous avez enison; s'axousec est le fait d'un homme poll, se battre est un métier de bretteue. Man m'y ast-il pas un motto, une devese, quelque chose enun de particulier que vous nimeries à voir luire sur la fond de votre voitare? Vous savez, quand un "declarer fortune" on prond genéralement une livrée pour la laquais et une image pour la voiture.

### DUCAP.

Ah! parfait, parfait! je vois ce que c'est, maintenant.... la livrée, la voici (il court la prendre et la montre avec orgueil.).... l'image sur la voiture, ah! oui.... qu'est-ce que je mettrais bien?....

### PAUL.

Quelque chose qui rappelle votre condition.

### DUCAP.

C'est que je ne veux pas la rappeler ma condition....

### PAUL.

Votre condition présente.... votre condition nouvelle....

### DUCAP.

A la bonne heure!

### PAUL.

Vous étiez dans la gêne et vous êtes dans l'abondance.

### DUCAP.

C'est vrai... c'est vrai! (un silence.) Ah! je l'ai... une corne d'abondance alors!

## PAUL.

C'est cela, une corne d'abondance.

# PREMIER ACTE.

DUCAP.

Faites-la bien visible.

PAUL.

Oui, oui, pour être vue de côte et de front.

DUCAP.

Et quand pourrai-je l'étrenner?

PAUL.

La corne?

DUCAP.

La voiture, la voiture!

PAUL.

C'est aujourd'hui mardi,.... dimanche, s'il fait beau. Je cours à ma boutique....

DUCAP.

Je sors avec vous; je vais aller vous voir peindre, si cela ne vous gêne pas

PAUL.

Cela me gêne nullement, monsieur. (Ils sortent).

## SCÈNE XIV.

## MADAME DUCAP.

C'est un calice qu'on me présente, je le sens. si je pouvais le repousser! refuser de le boire!.... Mais comment le pourrai-je?.... Si je possédais seule le secret, il ne serait pas malaisé de le taire; il mourrait avec moi.... Si je ne vais point à Lorette. cette femme le confiera à d'autre, .... c'est peut-être fait déjà.... Oui, puisque le curé l'a conseillée de me voir, puisqu'il me mande.... Il l'a peut-être dit à Paul son cousin. Tout le monde va le savoir avant moi.... Je m'effraie de rien peut-être. Et s'il s'agit d'enfants, il y a des enfants qui se ressemblent et des accidents qui se répètent.... (Un temps) Je verrais la moitié de ma fortune m'échapper.... et mon autorité affaiblie!.... Ah! mon vieux, si tu me faisais une pareille injustice!.... Comment prévenir le coup, et comment le supporter? Mais que dira le monde si .... (Un temps.) Bah! chassons ces pensées noires, appelons Cerisette, elle est gaie, elle va me distraire. (Elle sonne.)

## SCENE XV.

# MADAME DUCAP, CERISETTE.

CERISETTE.

Vous avez sonné, madame?

### MAD. DUCAP.

Oui, Cerisette, je m'ennuie et je voudrais causer un peu. Prenez un siége.

### CERISETTE.

Je le veux bien: madame me fait beaucoup d'hon neur. (Elle s'assied.)

### MAD. DUCAP.

Vous pouvez coudre ou tricoter, tout en causant, ces ouvrages-là n'empêchent pas la langue de marcher.

CERISETTE, se levant pour prendre son tricot.

On dirait, au contraire, que le babil anime l'aiguille. Mon tricot est là qui m'attend. Je vais me hâter de finir les bas de monsieur. La laine est fine, douce. Avez-vous tricoté déjà?

## MAD. DUCAP.

Oh! oui: tricoté, consu, filé: j'ai fait un peu de tout. Il le fallait bien; je n'ai pas toujours été riche et grosse dame.

#### CERISETTE.

Après le travail le repos est plus doux, après la gêne on doit jouir beaucoup mieux de la richesse.

### MAD. DUCAP.

Cependant il y a partout des sacrifices à faire....
Je suis riche, mais....il est vieux.

## CERISETTE.

Et vous êtes si jeune encore.

MAD. DUCAP.

Je ne savais pas trop ce que je faisais; j'ai été poussée par ma mère....

### CERISETTE.

Je comprends que vous n'avez pas fait un mariage d'amour. (Un temps.) Mais il est bon, il est complaisant. Yous n'avez pas de peine avec lui. Quel age a-t-il?

MAD, DUCAP.

Soixante.

CERISETTE.

Il peut durer longtemps encore.

MAD. DUCAP.

Dans quinze ans j'en aurai quarante...quarante! hélas! une vieille femme! ... Et puis, s'il vivait vingt ans encore?.... Vingt cinq? Ça se voit des vieillards de quatre-vingts passés....

CERISETTE.

Il n'avait pas d'enfants?

MAD. DUCAP.

Ah! s'il en avait eu!....

### CERUSETTS.

Jo cona dire qu'il n'en avait pes de rivant, car il en a su, Madame.... Une petite fille qui s'est soyés,

### SEAD, DECAP.

Vinimons 7..., Ouf, out, suns doute; je la asim je l'at en...... Il m'on parle souvent.... Pauvre pattie ! ..... Mais qui vous a dit cela, Cerisette !

## OKRIBETTE.

On n'est pas cela qu'on m'a dit, madame, on m'a dit qu'ello no s'étais pas noyée....

MAD, DUCAP, Sven Linnuyment.

Qu'elle no s'était pas noyée 7, ...

### DEBIGETTE.

C'est à Lorette où j'ai demeuré avant de venie inte

BAD, DUCAP.

L'histoire de l'enfint ?

GRRISETTE.

tine, madame.

MAD: DUCAP.

Avez-vous demouré longtemps à Lorette.

### CERISETTE.

Six mois chez le curé et trois mois chez un monsieur Trudelle.

### MAD. DUCAP.

Avez-vous connu une femme du nom de.... Arrêtez-donc....Toupin.... Arpin.... Ça rime avec pin, toujours.

### CERISETTE.

J'ai connu la veuve Toupin. Elle se disait veuve, mais personne ne lui a jamais vu de mari.

MAD. DUCAP.

Elle l'était d'autant plus alors.

CERISETTE.

Elle est malade, elle va mourir.

MAD. DUCAP.

Il faut finir par là.

### CERISETTE.

Il paraît que l'histoire vient d'elle. Si elle n'est pas vraie je suppose qu'elle le dira avant de partir.

### MAD. DUCAP.

Du chantage!.... La misérable!.... J'ai entendu parler de cela.

### CERISETTE.

Oui, ça vous regarde joliment aussi.

MAD. DUCAP.

Mais personne n'en croit rien.

CERISETTE.

Elle se vantait de pouvoir dire où est la petite fille de M. Ducap, votre mari....

MAD. DUCAP.

Qui s'est noyée.... la chose est sûre.

CERISETTE.

Elle ne se serait pas noyée alors.

MAD. DUCAP.

Je connais cela. C'est une gueuse que cette prétendue veuve.... Ma famille l'a comblée de bienfaits, et au lieu de m'en garder de la reconnaissance, elle cherche à me nuire. Je vais tout vous dire; je la sais l'histoire.... Elle connait une jeune fille, la sienne probablement, et elle veut la faire passer pour l'enfant perdue, l'enfant de mon mari, si je n'achète pas son silence. Elle pense m'effrayer. Si jamais cette fausse héritière, cette fille empruntée entrait ici, elle trouverait la vie dure, je le promets....

### CBRISETTE.

Il faut être bien méchant pour inventer de pareilles histoires.

### MAD. DUCAP.

La jeune fille qui se prêterait à cette supercherie, mériterait d'être jetée dans la chute Montmorency.

CERISETTE, rêveuse.

La chute, oh! qu'elle est haute!

MAD. DUCAP.

L'avez-vous vue? (On entend une voix dans l'entrée, qui dit:) Personne iei?

CERISETTE, se levant vivement.

Quelqu'un qui entre. Je ne connais pas cette voix. (Elle sort.)

# SCENE XVI.

# MADAME DUCAP, VOIX EN DEHORS.

MAD. DUCAP.

(Elle demeure quelques instants accoudée sur la table le front dans sa main, muette.)... Si elle pouvait mourir sans rien révéler, cette femme!... Je veux être seule ici.... J'ai le droit d'être seule. Je me suis donnée à lui, mais il a promis de me donner tout.... tout! l'argent prêté et les biens-fonds.... Je serais volée s'il y avait partage.... Ma jeunesse vaut bien

sa fortune.... (On entend le dialogue entre l'étranger et Cerisette. Madame Dusap écoute avec attention.)

## VOIX DE L'ÉTRANGER.

Ah! il n'est pas à la maison?....

### CERISETTE.

Sorti pour un moment. Il doit être dans le voisinage.

### VOIX DE L'ÉTRANGER.

C'est un de mes vieux amis, voyez-vous, un ami d'enfance, et je voulais savoir, en passant, s'il est vrai qu'il a retrouvé sa petite fille....

### CERISETTE.

Il ne l'a pas retrouvée encore....et je ne crois pas qu'il la retrouve....C'est une histoire en l'air.... Madame sait d'où ça vient....

### VOIX DE L'ÉTRANGER.

C'est que, ça ne ferait pas son affaire....à la jeune femme....Mais lui, mon vieux Ducap, il serait si content....Eh bien! je vais continuer ma route, bon soir, mademoiselle, mes compliments à Ducap.... (Cerisette revient.)

### CERISETTE.

C'est un habitant du Saut, un ami de M. Ducap qui venait....

### MAD. DUCAP.

Je sais, je sais! J'ai tout entendu....Il ferait mieux de se mêler de ses affaires. Que l'enfant revienne ou reste au fond de la chute, que je sois contente ou fachée, cela ne le regarde pas.

### CERISETTE.

Vous parlez de la chute, je l'ai vue souvent, mais je ne m'en souviens guère....Quand je la regardais d'en bas, je croyais que l'eau tombait des nuages....

### MAD, DUCAP.

Vous étiez jeune?

### CERISETTE.

Toute petite: trois ou quatre ans. Mais il me semble que je vois encore l'eau descendre en tourbillons comme une épaisse fumée blanche; il me semble que j'en entends encore le bruit formidable et que je vois se croiser, dans le grand bassin, au pied, des cercles de toutes couleurs.

### MAD. DUCAP.

Vos parents demeuraient là....sur les hauteurs?

### CERISETTE.

Oui, madame. Mes petites compagnes et moi nous swions bien du plaisir à descendre l'immense côte de verdure dont le pied se baigne dans le fleuve, et bisn

de la fatique è la remonter. N'importe, nous recommencions toujours. ... C'est commo ça pour les plaisurs de la vie, nous les payons chor et nous les rademandons sans cesse.

## MAD. DUCAP.

Vos parente, que faiement-ils ? (Initivaient-ils luterre ?

### ORRIBETTE'

Vraiment, je no le suis plus.... je ne l'ai jamans su ; n'est el lata, si lain! Souvent quand j'allais joune sur la grève, je voyais une fomme venir à moi. Elle me donnait des baisers et des bonbons. Je l'aimais bien. Un jour elle me fit baire une liqueur délivieure, et je m'ondormis sur l'herbe en riaut, la figure au soleil.... Quand je m'évoillai il n'y avait ui rivière, ni chute, ni côte.... rien! Jo croyais faire un rêvo; nelas! le rêve pénible dure encore! (Elle saute un larme.)

# MAD. DUCAP, se levantatopolisits.

Pauvre enfant lie ... Vous avez de conffrir .... souffrir becuenup.

### CERMSTER

J'ai bien pleuré d'abord, oui, f'ai bien pleuré ..... Mais ici, sur la terre, les douleurs comme les joice nesent pas de longue durée.

### MAD. DUCAP.

Vous souvenez-vous du nom.... de vos parents?

### CERISETTE.

On m'a toujours dit que je n'en avais pas, de parents. Mais, moi, je me souviens bien d'un homme que j'appelais papa, et d'une femme que j'appelais maman, en enchaînant leur cou de mes petits bras; et je me souviens bien des baisers qui pleuvaient sur mon front.

### NAD, DUCAP.

Où avez-vous été élevée? Vous avez reçu de l'instruction .... votre langage n'est pas celui d'une servante.

### CERISETTE.

Ceux qui m'ont élevée m'ont comblée de soins. Ils n'avaient pas d'enfants, et tout leur amour était pour moi. Pensionnaire pendant plusieurs années dans un couvent, j'ai beaucoup étudié. Mais j'étais jeune encore. J'ai lu depuis... La lecture, c'est ma passion. Hélas! Mes parents adoptifs sont morts à quelques mois d'intervalle! Un de leurs cousins a recueilli l'héritage, mais il ne m'a pas recueillie, moi... Je garde leur nom, c'est tout. Il m'a fallu servir.

### MAD. DUCAP.

Vous devriez aller aux Etats-Unis, où il y a tant à

gagner; ne restez pas plus longtemps ici à travailler dur pour quelques piastres par mois.

### CERISETTE.

Mais comment y aller? je n'ai pas d'argent.

### MAD. DUCAP.

Je pourrais peut-être vous acheter votre billet de passage.

### CERISETTE.

Hélas! m'en aller seule en pays étranger ?

## MAD. DUCAR.

Mais vous trouverez des centaines....des milliers de vos compatriotes, là-bas.

### CERISETTE.

Ceux que l'on cherche ne valent pas toujours ceux que l'on quitte.

### MAD. DUCAP.

C'est un conseil que je vous donne; songez-y. Si vous vous décidez à partir, je vous aiderai.

### CERISETTE.

Est-ce que vous ne vous trouvez pas bien de moi?

### MAD. DUCAP.

Oui, je me trouve bien de vous; mais il y a ceci qu'il faut vous dire. Jean, le domestique, vous fait la cour, et cela ne convient pas. Il y a danger à demeurer ensemble sous le même toit.

### CERISETTE.

Tout à l'heure, ce me semble, vous m'encouragiez à aimer.

MAD. DUCAP.

A n'aimer qu'un seul, celui qui ne reste pas ici.

CERISETTE.

Je ne me rappelle pas de la distinction.

MAD. DUCAP.

Alors vous aimez mieux Jean?

CERISETTE.

Je pense que....oui

MAD. DUCAP, se levant.

J'ai donc raison de vous éloigner. Au reste, M. Ducap ne veut pas se séparer de son domestique. Il ne veut pas entendre parler de cela, mais pas du tout. ... Voici M. Ducap, sortez, Cerisette, nous reparlerons de cela. (Ducap entre.)

## SCÈNE XVII.

# MADAME DUCAP, DUCAP.

MAD, DUCAP.

Eh bien! est-il décidé à la mettre?

DUCAP.

Oui, oui, sur le derrière, et sur....

MAD. DUCAP.

Comment, sur le derrière? Mais c'est une impertinence cela.... Et vous ne l'avez pas mis à la porte.

DUCAP.

Une impertinence? Je ne vois pas. A la porte?... à la porte?... Il n'est pas assez sec.

MAD. DUCAP.

Et vous voulez qu'il sèche à votre service?

DUCAP

Avant de m'en servir, ma chère, autrement ce serait à recommencer.... Ce Paul est un habile garçon; il sait donner du vernis, il sait jouer du pinceau, comme on dit. Je me suis bien amusé à le voir s'exercer la main.

MAD. DUCAP.

Comment! il l'a brossé?

DUCAP.

Brossé d'une façon superbe, devant moi....

MAD. DUCAP.

Deux si bons amis!.... Est-ce à propos de Cerisette?

DUCAP.

Que me chantes-tu là ?.... A propos de Cerisette?

MAD. DUCAP.

Oui, ils l'aiment tous les deux.

DUCAP.

Qui, tous les deux?

MAD. DUCAP.

Paul et Jean.

DUCAP.

Paul et Jean? Mais quel rapport y a-t-il entre Paul, Jean, Cerisette et mon carrosse?

MAD. DUCAP.

Votre carosse?

DUCAP.

Oui, mon carosse, ma voiture de gala, avec mon chiffre, mon écusson sur le derrière et les côtés....

## MAD. DUCAP, éclatant de rire.

Ah! ah! ah! Je parlais de la livrée, moi, et je vous demandais si Jean était décidé de la porter.

DUCAP, riant à son tour.

Il faudra bien qu'il la porte sur son dos de serviteur, sur son...dos...de...serviteur.

### MAD. DUCAP.

C'est cela, mon ami, vous avez raison. Tenez for me et souvenez-vous que vous appartenez à la classe dirigeante. (*Un temps.*) N'oubliez pas, non plus, ce que vous m'avez promis, vous savez?... Voyons, faut-il vous embrasser encore pour vous en faire souvenir? (Elle lui donne un baiser.)

#### DUCAP.

Ah! oui! oui!....Tout, tout!....Sournoise, tu as peur que je détale sans bien te payer de toutes tes petites cajoleries.... Ne crains pas. Je sais bien que je mourrai avant toi. C'est dans l'ordre: je suis vieux, tu es jeune. Tu riras du bonhomme, dans les bras d'une jeunesse, après avoir fait semblant de le pleurer. Je sais tout cela, et je l'ai voulu.

### MAD. DUCAP.

Vous êtes cruel, cruel envers vous même et cruel envers moi- Je vous pardonne, cependant.... mais .... (elle s'éloigne en le menaçant du doigt.)

# SCÈNE XVIII.

# DUCAP.

Je l'ai voulu.... je l'ai voulu.... Et, ma foi! si c'était à refaire, je le voudrais encore. Je suis seul au monde. Point d'enfants. Cette pauvre petite que j'ai perdue.... Ah! si je l'avais eue pour ensoleiller ma maison!.... Quel âge aurait-elle maintenant? Une vingtaine d'années.... Elle serait grande, et jolie, et fine!.... Elle promettait tout cela ... Enfin, c'est arrivé comme le bon Dieu l'a voulu. J'ai beaucoup pleuré, mais je n'ai pas murmuré; j'ai souffert, mais je me suis soumis. La fortune m'est venue; c'est quelque chose, mais j'aurais aimé mieux rester pauvre et garder mon enfant.... et voir moins de tombeaux franchir le seuil de ma porte.... (Cerisette entre tenant une lettre.)

# SCÈNE XIX.

# DUCAP, CERISETTE.

CERISETTE, présentant la lettre.

Pour vous, monsieur Ducap.

## DUCAP.

D'où cela vient-il? Pourvu que ce ne soit pas un compte à payer.... Tu as les yeux rouges, Cerisette, as-tu pleuré? Voyons, tu penches la tête comme une coupable. C'est un crime, aussi, de pleurer à ton âge.

## CERISETTE.

· C'est qu'il m'en coûte de partir, de vous laisser....

### DUCAP.

Comment! partir, me laisser?.... Est-ce que je t'envoie.

#### CERISETTE.

Madame m'a dit que je ne pouvais demeurer plus longtemps ici, avec Jean, parce que nous nous aimons.

## DUCAP.

Ta, ta, ta, raison de plus pour y demeurer.

#### CERISETTE.

Mais ce n'est pas ce que pense madame, et j'avais compris que vous étiez de son avis.

#### DUCAP.

De son avis? Elle ne m'a jamais parlé de ces cinq sous-là. C'est du nouveau. Et si elle m'en parle....

# CERISETTE.

C'est singulier ! (A part.) Pourquoi ce mensonge?

DUCAP, ouvrant la lettre.

Un compte!.... le compte de la livrée.... On est bien pressé par là. Est-ce qu'on a peur de perdre? (Il murmure.) Drap bleu... boutons jaunes... toile, fil, etc... dix huit piastres cinquante. C'est assez cher, les cinquante sont de trop. Dix huit tout rond. Et ce gueux de Jean ne veut pas la porter... Une livrée qui coûte si cher... Ah! une idée!... Cerisette, Jean t'aime beaucoup?

## CERISETTE.

Dame, c'est peut-être bien pour m'en faire accroire.

### DUCAP.

Oh! non; je sais qu'il t'aime, et cela ne m'empêchera pas de vous garder l'un et l'autre à mon service, ....seulement je vais poser une condition.

#### CERISETTE.

J'espère qu'elle sera acceptable.

DUCAP.

Des plus simples: un rien.

CERISETTE.

Posez votre condition.

## DUCAP.

Décide-le à porter ma livrée....une livrée qui coûte dix-huit piastres cinquante....et qui en vant vingt cinq peut-êtro....

#### CERISETTE.

Vous y tenez donc bien à ce costume bizarre?

#### DUCAP.

Ce n'est pas moi qui y tient, c'est ma femme. Un caprice: mais enfin il est mieux d'en passer par là puisque ça neus assure la paix.

#### CERISETTE.

Il est fier, Jean, un peu entêté aussi, et quand il a dit non, c'est non.

## DUCAP.

Fais-lui dire: oui. Après tout il n'est qu'un pauvre domestique.... C'est mal de faire le vaniteux comme ça, et de refuser de s'habiller par orgueil. Si tu réussis je....

### CERISETTE.

Vous?....

DUCAP.

Je vous marie.

### CERISETTE.

Je vaie essayer....mais il faudra augmenter nos gages....

## DUCAP.

Vous économiserez davantage .... vous pourrez économiser....les premiers temps, du moins : vous ne serez que deux....Je te laisse ; refléchis. (*Il sort.*)

# SCÈNE XX.

CERISETTE, allant prendre la livrée laissée sur la table.

Et moi qui l'ai prié de ne point s'affubler de cette peau là....Il va croire que je me moque de lui, que je veux le rendre ridicule. Il va peut-être penser que j'aime mieux Paul, maintenant, et que c'est à cause de cela que j'agis ainsi....Après tout, une livrée, cela ne déshonore point. Le drap en est beau, les boutons ....non, ils ne sont pas d'or; il y en a trop. Mais ils reluisent tout comme. S'il la revêtait, cette livrée, je pourrais mieux juger de l'effet. Il paraîtrait peut-être bien. La taille serrée, la poitrine décorée par ces larges parements de couleur, il ferait peut-être des jaloux. Ça ressemble un peu à un habit d'officier ....Voilà mon Jean qui part en guerre, pris soudain d'une ardeur belliqueuse. (Elle éclate de rire.)

# SCÈNE XXI.

# CERISETTE, JEAN.

JEAN.

Quel éclat de rire! Tu es bien joyeuse....

#### CERISETTE.

C'est si bon le rire... et pourtant je ne suis pas gaie en ce moment. Cet éclat de rire, c'est un oubli.

### JEAN.

Tu veux me voir, Cerisette? tu as quelque chose à me dire? C'est M. Ducap qui me l'affirme.

## CERISETTE.

Non, non!....C'est-à-dire oui, oui!....Je veux toujours te voir....J'ai toujours quelque chose à te dire.

#### JIAN.

Ah! mais le père Ducap n'a pas contume de me jeter ainsi dans tes bras .... Il se trame quelque chose.

CERISETTE.

C'est vrai, il se trame quelque chose.

JEAN.

Eh bien ! qu'est-ce donc ? parle vite.

CERISETTE.

Je vais m'en aller.

JEAN.

T'en aller, toi?

CERISETTE.

Oui, madame veut que je me rende aux Etats-Unis.

JEAN.

Madame veut !.... aux Etats-Unis ?....

## CERISETTE.

Oui, pour travailler dans les manufactures.

JEAN

Dans les manufactures?

CERISETTE.

Elle prétend que je gagnerai beaucoup plus qu'ici.

JEAN.

Mais tu perdras ta santé; tu mourras d'ennui.

CERISETTE.

Je le sais bien.

JEAN.

Alors tu ne partiras pas.

CERISETTE.

Et si madame me renvoie?

PAUL.

Pourquoi t'enverrait-elle, toi si bonne, si travaillante, si propre ....

CERISETTE, riant.

Si amoureuse! . . . hélas!

JEAN.

Hein? .... à cause que tu serais amoureuse? .... Allons donc! il y a moins de mal pour toi de l'être

trop que pour elle de ne l'être pas assez. Elle est bonne celle-là!.... Et elle te l'a dit?

#### CERISETTE.

Elle m'a fait comprendre que nous ne devions pas demeurer ensemble ici....Sa conscience, sa responsabilité....

PAUL.

Sa jalousie!

CERISETTE.

Oh! non, pas cela.

JEAN

Je partirai alors. Moi je puis revenir ... et sou-

#### CERISETTE.

Mais elle dit que monsieur ne veut pas se séparer de toi.

JRAN'

Monsieur? Il vient de me signifier mon congé.

CERISETTE.

Mon Dieu! madame Dacap me trompe done!....
Tu vas partir, Jean?

JEAN.

Bientôt, probablement. Il veut m'imposer sa ridicule livrée, et moi, tu sais, je ne chante pas sur ce ton-là.

## CERISETTE.

Pourquoi a-t-il cette malencontreuse fantaisie?

# JEAN

Il accuse sa femme; mais je crois qu'il n'est pas faché de lui payer ce caprice. Sa vanité de parvenu y trouve un peu son compte.

## CERISETTE.

Comme nous parlons bien de nos maîtres.

## JEAN.

Ils ne nous traitent guère mieux, va.... tu voulais me dire que tu pars? Non, Cerisette, tu ne partiras pas.

# CERISETTE.

Et si je ne te vois plus?

#### JEAN.

Tu verras Paul.... Vous vous aimez bien et vous serez heureux.

#### CERISETTE.

Comme tu te consoles vite!

#### JEAN.

Je passe mon temps à me consoler.... Nous ne pouvons pas être heureux tous deux, lui et moi. Il vaut mieux que moi, peut-être, et t'aime autant.... pas plus, par exemple! Oh! pour cela!....Le plus généreux doit se sacrifier.... Si tu aimais l'un plus que l'autre, alors, ce serait différent.

#### CERISETTE.

J'aime davantage celui qui sait mieux se sacrifier.

JEAN, lui pressant les mains.

Je suis le préféré alors!

CERISETTE.

Consentirais-tu à porter cette livrée?

JEAN.

Afin de rester près de toi?

CERISETTE.

Et de m'épouser?

JEAN.

Oui! oh! oui! donne que je la revête.

CERISETTE.

Et si j'allais ne pas te trouver beau?

JEAN.

Je m'y attends un peu.

CERISETTE.

Tu veux donc que je t'aime moins?

JEAN.

Je veux t'aimer plus.

### CERISETTE.

Je ne comprends pas bien.... ça s'embrouille, là, dans ma tête.

### JEAN

Qu'importe, si ton cœur peut se débrouiller?.... (Il prend la livrée. Cerisette le regarde inquiète, soucieuse.) Monsieur Ducap, vous allez me voir selon vos désirs. Madame, en fouettant le cheval vous pourriez du bout de la mêche effleurer mes galons.... Attention !.... Mais ça me va.... Je suis fait pour cela... L'enseigne de la servitude !.... Une femme que l'on aime est toute puissante; une femme qui nous aime est.... comment dire cela ?.... bien exigeante! Voyons! Cerisette, comment me trouves-tu? Dis. J'aimerais mieux des épaulettes d'officier, mais tu ne voudrais pas de moi, alors. Tu me trouverais trop grand, et tu aurais raison; l'alliance des grands avec les petits n'est pas naturelle.... Eh bien! parle-moi donc! Tu ne dis plus rien, ma chère.... No me serais-je pas trompé?.... Aurais-je tué ton amour au lieu de le ranimer?.... (Cerisette pousse un sanglot et sort en pleurant.) Evidemment, elle ne m'aime guère dans ce costume. Elle va peut-être me préférer Paul, maintenant.... J'ai bien le moyen de parer le coup qui me menace, mais je n'en ferai rien. Cet habit, je puis le déchirer en lambeaux, cette femme, je puis l'acheter si elle s'en va!.... Mais si Paul peut être heureux par mon sacrifice, je me tairai.... Je sais aimer, mais je sais souffrir.

# ACTE II.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# DUCAP, JEAN, en livrée.

DUCAP, familièrement, la main sur l'épaule de Jean.

C'est qu'elle te va bien, cette livrée....Tourne-toi donc....Coulé! Moulé!....pas un pli! C'est comme l'écorce autour de l'arbre. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu vois que la réflexion est bonne. Il faut toujours se désier du premier mouvement; il est généralement mauvais.

#### JEAN.

Ce n'est pas comme pour la pensée alors, car la première est toujours la bonne.

### DUCAP.

Et puis, mon garçon, quand on est au service de quelqu'un, il faut se soumettre en tout, ou....

JEAN.

On se démettre.

#### DUCAP.

Précisément. C'est-à-dire que le bon et fidèle serviteur doit voir par les yeux, entendre par les oreilles, parler par la bouche....

## JEAN.

Tiens! mais ce n'est pas du nouveau, cela; fut-il mauvais serviteur qu'il ne pourrait faire autrement.

#### DUCAP.

Tu m'as interrompu, tu ne m'as pas donné le temps de finir. Est-ce que je ne sais pas comme toi qu'il faut des oreilles pour entendre et une bouche pour parler? Ce que tu ne sais pas comme moi, c'est le moment et la manière de s'en servir. Je disais donc: par les yeux, par les oreilles, par la bouche du maître. Entends-tu? Comprends-tu? Du maître!.... Ainsi à l'avenir, fais attention. Et s'il me plaisait de t'ôter cette livrée, qui te sied si bien....

JEAN.

J'en serais délivré?

DUCAP.

Sur le champ.

JEAN.

Vous plaisantez.

DUCAP.

Je ne plaisante jamais.

JEAN.

Je me suis fait prier pour la prendre, je me ferais prier davantage pour la laisser: Je suis ainsi fait. DUCAP.

Et moi qui t'ai supplié de la prendre, je t'ordonnerai de la laisser.... quand il me plaira; je suis fait ainsi. Mais il ne s'agit pas de cela. Est-ce vrai ce bruit qui court depuis une heure qu'un domestique des plus nécessiteux vient d'hériter d'une fortune? En sais tu quelque chose?

JEAN.

Le miracle se raconte.

DUCAP.

Ce n'est toujours pas toi.

JEAN.

Et pourquoi non?

DUCAP.

Parce que, fier comme tu l'es, tu aurais déjà jeté ma livrée au diable.

JEAN.

Vous voulez dire que je vous l'aurais remise?... Mais s'il me plaît de la garder?

DUCAP.

Cela ne te plaît point.

JEAN.

Je viens de vous dire que j'ai des idées à moi.

#### DUCAP.

Des idées, ce n'est pas cela qui enrichit. On crève de faim avec des idées.

#### JEAN.

Vous ne deviez pas manquer de faire fortune.

#### DUCAP.

Je n'en avais qu'une, mais elle était fixe. Une idée fixe, c'est une grande force; c'est la goutte d'eau qui perce la pierre....Aïnsi, tu ne sais pas quel est cet heureux garçon qui n'a qu'à ouvrir les mains pour que le ciel les lui remplissent d'or?

#### JEAN.

C'était pour vous parler de cet heureux mortel que je suis entré ici ce matin. Vous ne m'en avez pas donné le temps....vous m'avez entraîné ailleurs. Maintenant excusez-moi, il faut que je voie Paul. Ensuite je vous répondrai.

#### DUCAP.

Il n'est pas nécessaire que tu sortes, il va venir dans un instant; il vient souvent, rapport à la voiture. Tu ferais mieux de reprendre l'ouvrage. Ta journée n'est pas finie....

(Mad. Ducap entre.)

# SCÈNE II.

# LES MÊMES, MADAME DUCAP.

MAD. DUCAP.

Jean, laissez-nous un instant, s'il vous platt....
Mais elle vous sied à merveille cette livrée....à
merveille! Comme un étui!....Tournez-vous donc!
Ça ira bien avec le carosse....Même couleur, même
piqure jaune, même.... (à Jean qui tourne toujours.)
Vous pouvez cesser de tourner je vous ai vu de tous
les côtés.

DUCAP.

Et elle n'a pas trouvé le bon.

JEAN.

Elle n'a guère besoin de le trouver. Ordinairement on croit que les gens n'ont que les qualités ou les défauts qu'on leur prête.

MAD. DUCAP.

Il ne sera pas nécessaire de le porter toujours cet habit?

JEAN.

Non?

DUCAP.

Les dimanches, les jours de fête d'obligation, etc...

MAD. DUCAP.

Quand je l'ordonnerai. Maintenant.... (Elle fait signe à Jean de se retirer.)

# SCÈNE III.

# DUCAP, MADAME DUCAP.

MAD. DUCAP.

Il fant qu'elle parte, cette fille.

DUCAP.

Si vite que cela? Son temps n'est pas fini.

MAD. DUCAP.

Je vais la dédommager, elle n'aura rien à dire.

DUCAP.

La dédommager? la payer pour un temps qu'elle n'aura pas fait? pour des services qu'elle n'aura pas rendus? ce n'est point une spéculation heureuse; on ne s'enrichit point de cette façon. Temps fait temps payé, c'est la stricte justice.

'MAD. DUCAP.

Il vaut mieux perdre quelques piastres que l'exposer à perdre son âme.

DUCAP.

Mais, chère femme, elle sera plus exposée à perdre son âme aux Etats-Unis, seule avec sa jeunesse et son inexpérience au milieu des séductions de toutes sortes....

# MAD. DUCAP.

Nous n'en serons nullement responsables. Ici elle est sous notre surveillance.

### DUCAP.

Eh bien! surveille-la et moi j'aurai l'œil sur Jean...

## MAD. DUCAP.

Je ne saurais m'astreindre à ce rôle ridicule; si vous voulez faire le métier d'espion, à votre sise....

# DUCAP.

Ce n'est pas un métier, c'est un deveir.

# MAD. DUCAP.

Si elle reste, nos obligations redoublent; si elle s'en va, nous la dédommagerons un peu, voilà.... De deux maux il faut choisir le moindre.

# DUÇAP.

Oui, celui qui coûte le moins cher. Changement de propos, sais-tu quel est ce domestique qui s'est couché gueux hier et s'est éveillé riche aujourd'hui?

#### MAD. DUCAP.

Un domestique, pauvre hier, riche aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je croyais que vous alliez me parler de....

DUCAP.

De?

MAD. DUCAP.

De rien: j'avais une distraction.

DUCAP.

Vas-tu te rendre à Lorette?

# MAD. DUCAP.

A Lorette? Pourquoi? je n'y ai pas d'affaires.

DUCAP.

J'ai su qu'une femme malade voulait te voir.

MAD. DUCAP.

Une femme malade?.....me voir? moi? Qui vous a dit cela?

DUCAP.

Ma foi! je ne sais pas trop; il me semble que c'est Paul.

MAD. DUCAP.

Si cette femme a besoin de quelques secours, je veux bien y aller. Il faut pratiquer la charité.

DUCAP.

Oui, oui, mais à bon escient.

MAD. DUCAP.

On doit visiter les malades ....

DUCAP.

Quand la maladie n'est pas contagieuse....

MAD, DUCAP.

Si j'y vais, je tacherai de trouver une fille pour remplacer Cerisette.

#### DUCAP.

Sapristi! Cerisette....cerisette....si je remplaçais Jean plutôt?

## MAD. DUCAP.

Vous n'y pensez pas, le renvoyer maintenant qu'il a consenti à porter votre livrée. En trouverez-vous un autre?.... Et, si vous en trouvez un, l'habit lui feratil?

#### DUCAP.

C'est vrai. Et je ne suis pas pour entretenir les tailleurs à coudre des livrées. Il faut que la premiere s'use avant que la seconde se découpe, et elle s'usera sur le dos de Jean. Ils sent créés l'un pour l'autre.

# MAD. BUCAP, l'air calin.

Si nous altions dans mon petit boudoir achever cet entretien?

## DUCAP.

Je te suivrais au bout du monde.... et je voudrais ne jamais achever l'entretien.

MAD. DUCAP, gaiement.

Toujours jeune mon vieux!.... (Ils sortent.)

# SCÈNE VI.

# CÉRISETTE, triste, un balai à la main.

Partir!.... partir!.... Aller sous un ciel inconnu, loin des champs où j'ai coupé tant de fois, d'une fau-

cille alerte, l'avoine et le blé! loin des jardins où tant de fois j'ai semé les légumes et les fleurs! loin des pacages riants où j'aimais à traire mes génisses aux grands yeux doux, Partir! ... partir! ... Ne plus chanter avec le rouet en filant la laine de nos agneaux!.... Ne plus aller à la brairie battre le lin, sous les grands arbres, aux beaux jours de l'automne. Ne plus danser autour de la grosse gerbe, sur le chaume doré!.... Ne plus courir, l'hiver, aux épluchettes de blé-d'inde avec les amis en gaieté!.... Partir! partir! Et pourquoi me chasse-t-on d'ici? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Hier encore madame me traitait comme une amie. Elle me parlait de cet amour dont je n'ai pu me défendre, et ne paraissait pas s'en effrayer. Est-ce que je ne suis pas demeurée sage? Elle veut que je fasse un choix entre Paul et Jean.... Je le fais.... Puis, ce n'est plus cela, elle choisit ensuite pour moi. Elle m'assigne Paul, quand j'incline vers Jean.... Qu'elle me garde à son service, je serai prudente, je serai réservée...je.... Mais non! elle ne voudra rien entendre!... Je ne suis toujours pas obligée de l'écouter, de suivre ses conseils, de m'en aller aux Etats-Unis. Puisqu'elle m'envoie, je partirai, mais je n'irai pas loin.... Non, non, non! Je n'irai pas loin! Je trouverai bien une place dans la paroisse, chez les habitants. J'aime mieux gagner moins d'argent et avoir plus de bonheur. (Paul entre.)

# SCÈNE V.

# CERISETTE, PAUL.

## PAUL.

Vous me voyez assez souvent aujourd'hui, Cerisette; pour moi, je ne vous vois jamais assez. Mais vous avez l'air triste. Un petit chagrin? une petite contrariété? (Il va pour lui mettre la main sur l'épaule, elle se retire.) Comme te voilà sauvage!

CERISETTE, souriant avec tristesse.

J'ai vieilli depuis une heure.

## PAUL.

Et moi, j'ai rajeuni. Votre pensée, votre souvenir, nos espérances....

## GERISETTE.

Peut-être, en effet, que je ne serai bientôt qu'un souvenir pour vous.

#### PAUL.

Comment, bientôt? Ne craignez rien, je ne rêve qu'aux moyens de ne vous quitter jamais.

#### CERISETTE.

Et moi ... je pars!

PAUL.

Vous partez? Vous vous en allez? Où? Pourquoi?

CERISETTE.

Je ne sais pas!

PAUL.

Vous plaisantez;....n'est-ce pas que vous plaisantez?....

CERISETTE.

Demain je ne serai plus dans cette maison.

PAUL.

Voilà quelque chose d'étonnant. Vous sembliez vous plaire ici, cependant, et madame Ducap paraissait vous estimer beaucoup. Tout le monde vous aime, tout le monde.

CERISETTE.

J'en doute....

PAUL.

Est ce le père Ducap qui n'est pas satisfait de votre dévoûment.

CERISETTE.

Il ne m'en a rien dit.

PAUL.

Ce n'est toujours pas sa femme?

CERISETTE.

Elle me porte, dit-elle, un intérêt profond.

PAUL.

Voulez-vous donc vous éloigner de nous? Etes-vous fatiguée de nos attentions?

CERISETTE.

Je me sentais bien heureuse de votre amitié.

PAUL.

Dites de notre amour.

CERISETTE.

J'ai fait un peu l'étourdie; je n'aurais pas dû....

PAUL.

Bah! ne regrettez rien puisque nous ne vous reprochens rien. N'essayez pas de fuir, notre amour a des ailes....

CERISETTE.

Votre amour a des ailes?

PAUL.

Oui; nous sommes deux à vous aimer puisque vous en aimez deux.

CERISETTE, pensive.

J'en aime deux....

PAUL.

C'est trop d'un, n'est-ce pas?

CERISETTE.

C'est trop d'un....

#### PAUL.

Je le vois, je le sens, le cœur ne parle plus seul; la raison veut dire son mot. J'ai peur de la raison. (Jean entre.)

# SCÈNE VI.

# LES MÊMES, JEAN.

#### JEAN.

Que j'arrive mal à propos! troubler un si joli têteà-tête!.... Je me retire, le troisième gâte tout.

#### CERISETTE.

Reste, Jean, il paraît que vous ne faites qu'un tous deux.

#### PAUL.

Il me paraît, à moi, Cerisette, que vous êtes à la veille de faire deux de cet un-là.

### JEAN.

Parlez-vous en parabole? Songez qu'un pauvre laquais comme moi, n'a pas l'esprit très subtil, ni la langue très aiguisée.

### CERISETTE.

Il a le cœur bon, c'est assez.

# PAUL, a part.

Je suis battu.... le vent tourne.... Je perds la partie (*Haut*). Tu sais que Cerisette s'en va, Jean.... ?

JEAN.

Cerisetto? elle ne s'en ira pas.

CERISETTE.

C'est bien décidé, demain matin.

JEAN.

Loin ?

CERISETTE.

A la grace de Dieu.

JEAN.

La grâce de Dieu, elle est avec nous, les bons et fidèles serviteurs.

CERISETTE.

Madame Ducap me donne mon congé.

PAUL.

Il y a, par bonheur, d'autres maisons.

JEAN.

Il y a d'autres maisons, sans doute, où vous serez aussi bien, Cerisette.

PAUL.

Mais elle ne sera plus auprès de toi....

JEAN.

C'est moi qui serai loin d'elle. (Ducap entre précipitamment.)

# EN LIVRÉE.

# SCÈNE VII.

# LES MÊMES, DUCAP.

DUCAP.

Vite! vite! Cerisette, ma femme, ma pauvre femme vient de s'évanouir.

CERISETTE, JEAN, PAUL, ensemble.

S'évanouir!

DUCAP.

Oui, vite !.... Après la lecture d'une lettre....

PAUL.

Après la lecture d'une lettre?....

JEAN.

Il y a des lettres qui portent des coups mortels.

DUCAP, sortant.

- J'espère bien que....

CERISETTE, à Paul et à Jean.

Ça ne sera rien .... Je connais un peu .... les femmes. (Elle sort.)

# SCÈNE VIII.

# PAUL, JEAN.

#### JEAN.

Que peut donc lui dire cette lettre? C'est étrange. La surprise ou la douleur est bien grande, qui foudrois ainsi.

#### PAUL.

C'est étrange, en effet. Je soupçonne quelque chose....

### JEAN.

Oui? tu soupçonnes quelque chose? quoi donc? Trop de légèreté? Elle se serait compromise?

#### PAUL.

Non pas; rien de tel. Son petit cœur est ouvert à l'or plutôt qu'à l'amour, dit-on. Ça se voit cela; rarement, par bonheur pour nous; mais trop souvent encore. Voici ce qu'on affirme. Une femme se meurt, à Lorette.—Elle est peut-être morte à l'heure où je te parle.—Cette femme désire voir madame Ducap, pour lui révéler son secret. Le secret d'une femme qui meurt, c'est toujours important. Moi, je tiens la chose de mon cousin le curé. Il m'a même chargé de prévenir madame Ducap....

## JEAN.

Ah! ah! Cette femme est peut-être morte, en effet, et cette lettre aurait regu son secret pour le transmettre à madame Ducap. Une lettre, ça parle comme la bouche.

## PAÙL.

Et puis ça parle bas et ça arrive discrétement.

## JEEN.

Mais changeons de propos. Cette pauvre Cerisette s'en va, c'est bien vrai?

# PAUL.

Elle nous l'a dit elle-même, il n'y a plus à douter.

JEAN.

Et tu ne peux la retonir?

## PAUL.

Je sens depuis une heure que ce n'est plus moi qui la retiendrai.

#### JEAN.

Vraiment? mais ne t'aime-t-elle pas toujours?

### PAUL.

Elle m'aime moins, peut-être parce que je l'aime plus.

JEAN.

Elle ne te l'a pas dit?

PAUL.

Les femmes disent ce qu'elles veulent sans parler.

JEAN.

Et souvent nous parlons beaucoup pour dire ce que nous voudrions taire....Paul, veux-tu te m rier?

PAUL.

Je n'ai pas une assez grande aisance à lui offrir.

JEAN.

Si je te la procurais cette aisance?

PAUL.

Toi?....toi?....Comment?....tu es plus pauvre que moi. Et puis, si Dieu te la donnait, cette aisance, laisserais-tu échapper le bonheur?

JEAN.

Oui, pourvu que tu pusses le saisir.

PAUL, se jetant dans les bras de Jean.

O mon frère, que tu es bon! Mais pourquoi me parler ainsi? Je souffre assez.

JEAN.

Depuis le matin je veux te dire mon secret, et

toujours quelque chose est survenu qui m'en a empêché.

PAUL.

Ton secret? Toi aussi tu as un secret?

JEAN.

Je viens te l'apprendre. J'ai tardé un peu, car je ne voulais pas mordre sans être sûr de la qualité de l'appât....Je ne voulais point tomber dans le panneau. Il n'y avait point de panneau, ce n'était pas un leurre.

PAUL.

Continue; vite, j'ai la fièvre.

JEAN.

Je suis riche.

PAUL.

Hein? tu es riche?

JEAN.

Je suis riche, tu es riche, nous sommes riches.

PAUL.

Tu es riche, peut-être, mais à coup sûr je ne le suis pas. Je brûle, explique-moi ce miracle.

JEAN.

Un miracle ne s'explique pas. Mais il n'y a pas miracle ici; la chose arrive tout naturellement.

### PAUL.

Tout naturellement? Je ne divine point, et cela me parait fort extraordinaire.... presque surnaturel. D'où tombe cette fortune? Du ciel?

#### JEAN.

Du ciel peut-être.... par les mains de mon père.

## PAUL.

De ton père?.... N'est-il pas mort?

### JEAN.

Il est mort depuis plusieurs années, en effet, en Californie, dans les mines d'or, comme tu le sais. Pauvre père! c'était pour nous rendre la vie plus douce qu'il avait entrepris ce pénible et lointain voyage. Il voulait réparer les pertes subies, reconquérir l'aisance perdue. Il voulait de l'or pour sa femme bien aimée, de l'or pour ses enfants chéris. Hélas! que n'est-il resté avec nous. L'or peut-il racheter la perte des tendresses du foyer? l'or peut-il faire oublier les douleurs de l'exil?.... Mais un autre jour je te raconterai les travaux, les souffrances et la mort de cet homme de bien, et comment a été retrouvé l'héritage qu'il nous avait formé par tant de sacrifices. Partout il se trouve des méchants, partout aussi des justes. Le bon grain et l'ivraie sont mêlés dans le champ du monds. Après plusieurs années, un ami fidèle et dé. voué put enfin découvrir la tombe de mon père

et connaître le lieu où vivait sa famille. Il était confident et dépositaire. Lui seul et Dieu connaissaient la fortune amassée par l'infatigable mineur. J'ai regu le dépôt sacré... et je veux t'en faire une part.

PAUL, se penchant en pleurant sur l'épaule de Jean.

O mon ami, mon frère !....

### JEAN.

Garde le secret du bien que je te fais, c'est entre Dieu et nous.

### PAUL.

Il n'est pas juste que je détourne de son cours naturel la source bénie. Ce n'était pas pour moi que ton père amassait cet or.

#### JEAN.

Mon père, si généreux et si bon, ne peut que sourire à mes desseins.

#### PAUL.

Je le sens, il te sourit, il te bénit!.... Je deviens ton frère; il m'accepte pour son fils. Jean, il est une femme bonne et belle comme Cerisette.... Oh! que j'étais aveugle! Je te disputais ton bonheur, lâche, égoïste que j'étais. Mais j'ouvre les yeux à la raison et mon cœur sent grandir soudain un amour trop mé connu.... Jean, je ne veux rien accepter de toi que pour l'offrir à Juliette, ta sœur, mon amie d'enfance.

JEAN.

Paul, songes-y bien.

PAUL.

Jean, le veux-tu?

JEAN.

Si elle le veut.

PAUL.

Je serai le meilleur des frères et le plus dévoué des maris.

JEAN.

Dieu soit loué! viens. (Ils sortent, Ducap entre.)

# SCÈNE IX.

# M. DUCAP.

Cette lettre....Ces reproches....ces menaces....
Qu'est-ce que cela signifie? Quel est ce mystère?
Que m'a-t-elle donc caché, cette femme?....Auraitelle oublié tout ce que j'ai fait pour elle? tout ce que
je lui ai donné! tout ce que je lui ai promis?....Elle
s'est affaissée comme une personne coupable....Je
saurai tout bientôt, puisque le Curé de Lorette vient

lui-même me raconter la chose. J'ai peur...j'aimerais mieux ne rien savoir. C'est une affaire sérieuse puisque c'est une mourante qui la révêle avant de paraître devant Dieu. Elle a voulu voir ma femme et ma femme n'a pas voulu se rendre auprès d'elle. Etait-ce la honte? Etait-ce l'espoir que tout s'ensevelirait avec la morte? Malheur à elle si...Elle a voulu de l'argent et je n'ai point compté avec elle.... A défaut d'amour elle me devait de la reconnaissance. Il faut respecter la vicillesse et les cheveux blancs. L'outrage fait au mari retombe sur la femme comme une goutte de plomb fondu, et la blessure est éternelle. L'homme souffre, mais la femme est déshonomée....(Un temps.) Quoi! déjà le Curé! Oui, c'est bien lui! j'ai peur!....j'ai peur! (Il sort, Paul entre.)

# SCÈNE X.

# PAUL.

Je la verrai tout à l'heure Juliette. Mon cousin le curé arrive. Il vient pour cette affaire.... que personne ne connaît. Quand je dis : personne.... Il veut que je l'attende un instant, mon cousin le curé, c'est bien je l'attends. Mon Dieu! comme vont les choses! Jean devenu riche! Moi devenu amoureux de Juliette!....Plus amoureux, je devrais dire, car il faut avouer qu'elle tenait une grande place dans mon

cœur. Plus d'obstable au bonheur de Jean, plus d'obstacle à mon bonheur. C'est un rêve, je crois; je ne suis pas bien éveillé. Beau rêve, qui va durer toujours!... Et que va dire Cerisette? Pauvre Cerisette, elle va rire, je le jure. Elle n'aura pas la peine de choisir, c'est le ciel qui s'en charge pour elle.... Choisir! c'était peut-être fait déjà. J'ai cru m'apercevoir, il y a un instant, que je pesais moins que Jean dans la balance où elle nous tient depuis si longtemps. Eh bien! tant mieux! (Cerisette entre.)

# SCÈNE XI.

# PAUL, CERISETTE.

## CERISETTE.

Pauvre madame Ducap, comme elle a été surprise! Elle ne s'attendait sûrement pas à ce qu'elle vient d'apprendre. On ramasse ses forces quand on est menacé.

PAUL.

Elle s'attendait à quelque chose cependant.

CERISETTE.

Monsieur paraît bien inquiet.

PAUL.

C'est assez naturel d'être inquiet en pareille circonstance.... A-t-elle repris ses sens ?

# EN LIVRÉE.

## CERISETTE.

Elle est bien mieux, mais elle semble vexée. Elle veut demeurer seule. Cependant il faut bien que je veille un peu....

## PAUL.

La chose est facile.... Je ne sais si quelque malheur menace cette maison, mais le bonheur me menace, moi.

## CERISETTE.

Vous? le bonheur? Comment cela?

# PAUL.

Vous savez ce que nous disions tantôt, parlant d'amour et d'avenir?

# CERISETTE.

Je ne sais pas trop si je me souviens. Je suis un peu bouleversée.

PAUL.

Bouleversée? moi aussi.

# CERISETTE.

Est-ce à cause de la fortune qui ne vient pas ?

PAUL.

La fortune ? elle est venue.



Venue? Elle est venue?...Tombée du ciel comme une ondée?

PAUL.

Tombée du ciel.... par la grâce d'un ami.

CERISETTE.

Je ne comprends pas.

PAUL.

Par la grace d'un ami, qui me fait une petite part de son bien pour me permettre d'épouser une femme que j'aime.

#### CERISETTE.

O l'ami complaisant et généreux!....Il est heureux pour vous qu'il ne se soit pas avisé de l'aimer, celle que vous aimez.

PAUL.

Vous croyez?

CERISETTE.

Vous seriez resté pauvre et célibataire.

PAUL.

Il y a des générosités, comme il y a des égoïsmes, qui dépassent le rêve et atteignent l'étrange.

Je voudrais en voir....Et, vrai, vous songez à vous marier?

PAUL.

Mais, vous même, n'y songiez-vous pas ce matin?

CERISETTE.

Les jours sont longs.

PAUL.

Et du matin au soir on peut naître et mourir.

CERISETTE, souriant avec tristesse.

On peut même changer d'idée ....

PAUL.

Cela ne m'a pris qu'une seconde.

CERISETTE.

Hein?

PAUL.

Une seconde.

CERISETTE.

Pour?

PAUL.

Pour changer d'idée.

Mais vous n'avez pas changé puisque....

PAUL.

Si, si.

CERISETTE.

Vous ne vous mariez pas?

PAUL.

Pardon, je me marie.... pas avec vous.

CERISETTE.

Pas avec moi?.... Je le sais bien.

PAUL.

Je vous laisse à un homme qui vaut mieux que moi, et qui vous aime autant que vous l'aimez.

CERISETTE.

Paul, comme vous avez l'air mystérieux!

PAUL.

Cerisette, nous serons frère et sœur.

CERISETTE.

C'est Juliette que vous aimez!

PAUL.

C'est Juliette!

Jour de surprises! Qu'allons nous donc voir encore? qu'allons nous encore apprendre?.... Je jette un coup d'œil à madame Ducap. (Elle sort.)

## PAUL.

(A part.) Je vais attendre mon cousin, le curé. J'ai besoin d'air; je vais l'attendre à la porte! (Il sort.)

# SCÈNE XII.

# DUCAP, très excité.

Elle! Elle! Mais non, ce n'est pas possible. Ils se moquent de moi, ces gens-là. Oh! que j'ai eu peur! (Il éclate de rire.) Oh! que j'ai eu peur! Et pour rien... Mais pourquoi donc s'est-elle évanouie, ma femme? La surprise, elle aussi, la surprise.... Une femme, ça s'évanouit.... pas un homme. Où est-elle, la chère petite?.... Comment vais-je lui dire cela? Vais-je d'abord l'embrasser, l'étreindre sur mon cœur?.... Oui, cela va la surprendre. Elle va se défendre; elle va crier, se fàcher.... ah! ah! ah! ah! (Il appelle.) Cerisette! Cerisette!.... que Dieu est bon!.... et que les femmes.... (Cerisette accourt.)

# SCÈNE XIII.

# DUCAP, CERISETTE.

DUCAP, embrassant Cerisette.

Cerisette! ô ma petite Cerisette!

CERISETTE, se défendant.

Monsieur!....Monsieur Ducap!....Je vais appeler madame.

DUCAP, la couvrant de baisers.

Appelle .... Oui, appelle .... Mais appelle donc, cher ange, ma toute belle, ma bien-aimée ....!

# CERISETTE.

Monsieur, c'est infâme ce que vous faites là. Laissezmoi. Mais laissez-moi donc!...Ah! si Jean était ici!

#### DUCAP.

Te laisser? jamais!....Jamais, entends-tu? Qu'il vienne donc Jean! qu'il vienne donc Paul!....Sais-tu que je t'aime, que je t'adore?

# CERISETTE.

C'est de la folie, Monsieur Ducap, c'est de la folie....

# DUCAP.

Oui, c'est la folie de l'amour paternel.... Cerisette, je suis ton père.

Mon père? Vous mon père?

DUCAP.

Je suis ton père.... tu es mon enfant! Tu es ma petite Yvonne que je croyais au fond du gouffre de Montmorency, et qu'une femme jalouse m'avait volée.

# CERISETTE.

Montmorency! La chute! la grande côte!... oh! je me souviens! Une femme en effet, m'avait amenée dans un canot.... et je ne me souviens plus de rien. (Elle entoure de ses bras le cou de son père.) O mon père! mon père! mon père! (Paul entre.)

# SCÈNE XIV.

# LES MÊMES, PAUL,

Cerisette appuyée sur l'épaule de son père.

PAUL.

Je suis de trop, sans doute. Je suis de trop.

DUCAP.

Non, non, venez. C'est ma fille! mon enfant! mon Yvonne que je croyais perdue! que je croyais morte! C'était là le grand secret.

PAUL.

Mon cousin le curé m'a tout dit. Quelle chose extraordinaire, merveilleuse!

#### DUCAP.

Cette femme jalouse que je n'avais pas voulu épouser s'était vengée en m'enlevant mon enfant.

#### PAUL.

C'est-à-dire qu'elle l'avait fait enlever par son amie, la malheureuse qui vient de mourir à Lorette. Par bonheur que la peur de l'enfer lui a délié la langue, à celle-ci.

# DUCAP.

Oui, elle à tout déclaré avant de mourir.

# PAUL.

Elle a mandé madame Ducap afin de lui révéler tout. Madame à tardé un peu et la mort n'attend pas.

# DUCAP.

Ah! elle youlait voir ma femme!... Oui, oui, ça se comprend bien... Et elle a écrit.

## PAUL.

C'est mon cousin le curé qui a écrit, quand il a vu que la pauvre moribonde battait de l'aile, et il a suivi sa lettre de près, comme vous savez.

#### DUCAP.

Je comprends maintenant l'étonnement et la douleur de ma pauvre femme. PAUL.

Eh oui!.... c'était sa mère.

DUCAP.

C'était sa mère qui avait voulu se venger, parce que je lui en avais préféré une autre.

PAUL.

Elle s'est deux fois vengée, puisqu'elle vous a fait épouser sa fille.... en troisième noce, mais qu'importe?

DUCAP.

Cette dernière vengeance, Paul, je la lui pardonne.

# CERISETTE.

Oh! la fille s'efforcera sans doute de faire oublier la faute de la mère.... Et puis je serai là. Je le protégerai bien, moi, ce père que j'ai connu trop tard, et que je ne veux pas perdre de longtemps encore. (Ducap donne un baiser à sa fille.)

# DUCAP.

Mon Dieu! qui m'aurait dit qu'un pareil bonheur m'attendait. Retrouver mon enfant!!! Sa pauvre mère qui est morte de chagrin!.... Mon Dieu! mon Dieu!

# CERISETTE, pleurant.

Oh! oui, comme elle a dû souffrir, ma mère .... Il faudra que je meure pour la voir.... La retrouver elle aussi c'eut été trop de bonheur à la fois.... Icibas toute coupe de félicité doit avoir une goutte d'amertume.

## DUCAP.

Nous allons étrenner, pour Cerisette, la voiture de gala et la livrée.

#### CERISETTE.

Non, pas pour moi, cher papa.

#### DUCAP.

Oui, oui, je weux....Ecoute ton père, petite. Tu sais, il faut écouter son vieux père. "Père et Mère tu honoreras afin de vivre longuement"....Paul, allez dire à J an qu'il prépare tout. Qu'il attelle les chevaux sur le carosse neuf, à mon chiffre; qu'il revête sa livrée....C'est fête aujourd'hui; c'est grande fête!....Ma fille était perdue, je l'ai retrouvée!....Nous allons promener notre bonheur dans le village étonné....

#### PAUL.

La peinture du carosse n'est pas sèche encore....

#### DUCAP.

Ca ne fait rien, vous recommencerez.

#### PAUL.

C'est bien, je cours chercher Jean. (Il sort par une porte Jean entre par une autre.)

# SCENE XV.

# DUCAP, CERISETTE, JEAN.

## DUCAP.

Tiens! te voici. J'envoie Paul te chercher.... Evidemment il ne te trouvera pas.

## JEAN.

Nous jouons à cache-cache, je crois. Nous nous quittons, nous nous cherchons, nous nous trouvons, pour nous quitter encore, nous chercher encore et nous trouver encore.

#### CERISETTE.

Si tu savais quel bonheur, Jean!

## JEAN.

Quel borheur? Et pour qui? (A part.) J'ai peur que Paul ne soit revenu sur sa décision, et que mon argent n'ait eu trop d'éloquence.

#### CERISETTE.

Devine! Non, on devine pas.... Tu n'es pas capable de deviner!.... Que je suis heureuse!

# DEUIXÈME ACTE.

## JEAN.

Qué tu es heureuse?.... (A part.) Décidement, c'est cela, je la perds.... Paul l'épouse. (Haut.) Je n'ose pas chercher et j'ai peur d'apprendre.

## DUCAP.

Un vrai miraclé, Jean, un vrai miracle!

#### JEAN.

Un miracle? (A part.) J'y suis pour quelque chose dans ce miracle. Enfin, je l'ai voulu, supportons le coup noblement. (Haut.) Croyez que je suis tout a fait sensible à ce bonheur qui vous ar ive. Nul plus que moi ne désirait vous voir heureux.

#### DUCAP.

Et tout le monde sera dans l'étonnement.

# CERISETTE.

Et dans l'admiration.

#### JEAN.

Il faut toujours se réjouir de la félicité des autres.

#### DUCAP.

Tu vas atteler les chevaux... Nous allons étrennér le carosso à mes armes, et ta livrée.... Il n'est pas sec, mais ça ne l'empêchera pas de rouler.

# JEAN, avec amertume.

Et ma livrée?.... C'est vrai, j'ai une livrée.... (A part.) Il faut plus de force pour accepter le sacrifice qui nous est imposé que pour accomplir un sacrifice volontaire.

# CERISETTE.

Si nous ne sortions pas aujourd'hui?.... Je suis un peu fatiguée par les émotions....

## DUCAP.

Cela va te remettre: le soleil.... l'air pur.... les regards curieux des gens.

JEAN.

Tu sors aussi, Cerisette?

DUCAP.

Si elle sort? Mais c'est pour elle, c'est cause d'elle, les chevaux, la voiture, la livrée....

JEAN.

La livrée? à cause de toi, Cerisette?

CERISETTE.

Non, Jean, non.

DUCAP.

Ne l'appelle plus Cerisette, c'est Yvonne qu'il faut dire, mon garçon.... Mademoiselle Yvonne! Et avec respect.

JEAN, tout interloqué.

Yvonne? Yvonne?....Cerisette, Yvonne?

DUCAP.

Je t'embrouille, hein, mon garçon?

JEAN.

Je l'avoue.

DUCAP.

Et du respect, te dis-je. Plus de "tu" ni de "toi", du "vous" seulement.

CERISETTE.

Oh! non, non, je suis toujours Cerisette.

JEAN.

Expliquez-moi, de grâce! ce que signifie cette comédie où je ne joue pas le plus beau rôle à ce qu'il paraît

DUCAP.

Cerisette n'est plus ma servante.

JEAN.

Elle devait partir, je le sais.

CERISETTE.

Oui, c'est vrai....

DUCAP.

Et elle ne part pas du tout.

CERISETTE.

Non, c'est vrai.

JEAN.

Eh bien! tant mieux.

DUCAP.

Mais ce n'est pas pour toi qu'elle reste.

Jean.

Eh bien! tant pis! (A part.) Enfin, c'est dit....
Paul l'épouse....

CERISETTE, joignant les mains.

Ne parlons pas de cela maintenant, on peut changer de condition sans changer de cœur.

JEAN.

O Cerisette, veux-tu donc m'empêcher de désespérer?

DUCAP.

Je t'ai dit, Jean, de l'appeler mademoiselle Yvonne... Faut t'expliquer ça enfin....

JEAN.

S'il vous platt, oui ; j'en serais aise.

DUCAP, donnant un baiser à sa fille qui l'enveloppe de ses bras.

Comprends-tu?....

JEAN.

Pas encore.... Recommencez.

DUCAP.

Mon Yvonne! C'est mon Yvonne! ma petite fille...
Mon enfant.

JEAN, stupéfait.

Elle?.... Cerisette?.... Votre....

DUCAP.

Ma fille qui fut volée, toute petite, par une femme que j'avais refusé d'épouser.... la mère, hélas! de ma femme d'aujourd'hui!

#### JEAN.

Cerisette est votre fille?.... Cerisette!!.... Ah! je remercie le ciel de la félicité dont il vous comble!.... Cerisette, pardon! Mademoiselle Yvonne, Dieu vous rend une place dont vous êtes bien digne....Je serai toujours, mademoiselle, votre serviteur dévoué.

CERISETTE.

Appelez-moi Cerisette.

# DUCAP.

Voyons, voyons! ma petite Yvonne, il faut tenir son rang....c'est mieux; on se fait respecter davantage....Va mettre les chevaux à la voiture, Jean, et ta livrée sur ton dos....

## JEAN.

Si mademoiselle l'ordonne...je me mettrai en livrée.

## CERISETTE.

Je ne sais pas commander, moi!

JEAN.

Si vous le demandez alors.

CERISETTE.

Je ne demande rien.

#### DUCAP.

Cerisette... Yvonne! Yvonne! je veux dire—il faut oublier cette intimité qui existe entre vous. Tu comprends mon enfant...(A part) sors mon garçon; va vite si tu veux rester à mon service (A part.) Mais c'est que tu n'y resteras point.

# JEAN, à part.

Mais c'est que je n'y restorai point! (Il sort. Ducap et Cerisette passent dans une autre pièce).

# SCÈNE XVI.

# MADAME DUCAP.

Fatalité! fatalité!.... J'avais le pressentiment de ce melheur.... Oh! si j'avais pu l'éloigner, elle, auparavant!.... Si j'avais connu plus tôt ce secret extraordinaire!....Il faudra partager le pouvoir avec elle maintenant.... le pouvoir et la forture! Pyre, quoi l'ai-je prise pour contidente? Elle ctait ma servante, je ne devais pas la traiter en égale. Pourquoi dire des choses qui doivent rester inconnues? Pourquoi avouer, sans nécessité, les passions mauvaises du cœur? Si au moins elle ne savait pas que je me suis réjouie de sa perte.... Si elle ne savait pas que j'ai épousé son père par intérêt, pour avoir de l'argent!.... Après tout, elle doit bien comprendre qu'une jeune fille n'épouse pas un vieillard par amour. Et puis, elle ne peut toujours pas me chasser d'ici. Je suis chez moi. J'ai respecté son père; je l'ai entouré de soins; j'ai fait mon devoir. Maintenant, si elle veut devenir mon amie, je lui tendrai la main. Je veux bien lui laisser sa part d'héritage. Cela vaut mieux; oui, cela vaut mieux. Il le faut du reste. Je ne veux pas la guerre, je veux la paix. Ma mère m'a légué quelque chose de sa malice, je le sens, mais il n'est pas de mon intérêt de m'en servir.... Ma position reste belle et digne d'envie quand même.... Ma mère est assez vergée du dédain de son amoureux.... qu'elle repose en paix dans sa tombe, et que je repose en paix dans ma maison! (Paul entre.)

# SCÈNE XVII.

# MADAME DUCAP, PAUL.

PAUL.

Monsieur est sorti?

MAD. DUCAP.

Je n'en sais rien.

PAUL.

Il m'avait prié d'aller quérir Jean, et, ma foi! j'ai cherché pour rien.

MAD. DUCAP.

Vous ne l'avez pas trouvé?

PAUL.

J'ignore où il se cache.

MAD. DUCAP.

Pourquoi Jean?

PAUL.

Pour mettre les chevaux à la voiture.

#### MAD. DUCAP.

Ah! Monsieur Ducap sort en voiture?

PAUL.

Oui, avec Mademoiselle Yvonne.

MAD. DUCAP, avec amertume.

Avec mademoiselle Yvonne.

PAUL, vivement.

Cerisette!....Pour nous, ce sera toujours Cerisette.

MAD. DUCAP.

Et vous croyez qu'elle se laissera faire?

PAUL.

Bah! on ne se défait pas, comme cela, d'une longue habitude, ni d'une forte amitié.

## MAD. DUCAP.

Vous ne pouvez toujours plus la traiter en camarade comme par le passé, ce scrait inconvenant.

#### PAUL.

Devant le monde on s'observera, mais dans l'intimité on se souviendra.

# MAD. DUCAP.

Vous ne la verrez pas souvent; vous ne devrez pas hercher à la voir.

# PAUL.

C'est souvent quand on ne cherche pas qu'on se rencontre.

# MAD. DUCAP.

Paul, voulez-vous ne rien dire de ce que vous connaissez à mon sujet?

# PAUL.

Ne rien dire f Mais, madame, je ne connais rien de mal à votre sujet.... Ce que je puis dire de vous ne peut que vous flatter.

## MAD. DUCAP.

Etes-vous bien sincère?

#### PAUL.

Je ne me suis jamais connu autrement.

# MAD. DUCAP.

Mais au sujet de ma mère, vous savez quelque chose?

#### PAUL.

La faute de votre mère ne saurait vous atteindre. Au reste, maintenant que l'enfant est trouvée, le pardon sera-complet.

# MAD. DUCAP.

Le monde est si méchant!

#### PAUL.

Le monde qui souffre, peut-être, pas le monde qui jouit.... Mais pardonnez-moi, madame, puisque Jean n'est pas revenu je continue à le chercher.

## MAD. DUCAP.

Au revoir, Paul, (à part.) Je rentre dans ma chambre. Hélas! Je redoute la première entrevue! (Elle sort d'un côté, Jean et Cerisette entrent.)

# SCÈNE XVIII.

# JEAN, CERISETTE.

## JEAN.

Il sera difficile de lui faire entendre raison. Il voudra te donner un mari de son choix, quelqu'un qui n'aura jamais porté la livrée de domestique.

# CERISETTE.

J'aimerais mieux demeurer servante avec toi que devenir grande dame pour un autre.

# JEAN.

O Cerisette! comme ton amour est pur, et comme ton dévoûment est grand! Mais comme j'appréhende aussi un cruel refus de la part de ton père!....

#### CERISETTE.

J'espère qu'il se laissera toucher. S'il ne comprend pas mes paroles, il comprendra mes larmes.

# JEAN.

O noble cœur! O ma scule espérance! je te savais bonne, aimante autant que belle, mais ta constance n'avait pas été éprouvée, ta vertu n'avait pas été tentée, ton amour n'avait pas été mis au creuset de l'épreuve....Maintenant, tu grandis merveilleusement dans ma pensée et je suis fier de toi.

#### CERISETTE.

Je ne fais rien que mettre d'accord mon cœur et ma raison.

#### JEAN.

Cembien font taire leur cœur pour suivre la froide raison! et pourtant le cœur est bien le plus sûr des conseillers.

#### CERISETTE.

Il est le plus généreux, du moins, et s'il se trompe on lui pardonne.

## JEAN.

Malgré l'amour extrême que j'éprouve pour toi, je me serais sacrifié, st tu l'avais voulu, et jamais un reproche ne serait tombé de mes lèvres.... Si tu m'avais préferé Paul, Paul mon ami, mon frère, j'aurais pleuré en secret, mais devant toi, devant lui, j'aurais semblé content.

# CERISETTE.

Je ne comprends plus que je l'aie aimé.... presque autant que toi.

JEAN.

Mais il me vaut bien.

CERISETTE.

Est-ce qu'on peut aimer également tous les hommes de bien?... On les admire, on les estime....

JEAN.

Je vais, hélas! t'attirer des reproches de la part de ton père, en demeurant ici avec toi.

CERISETTE.

Mais, puisque tu laisses le service....

JEAN.

C'est vrai, et il faut que je l'en prévienne. Au reste je réserve un argument sans réplique.

CERISETTE.

Notre amour déjà vieux?

JFAN.

Ça, c'est l'argument qui vaut le mieux à nos yeux, ce n'est pas le meilleur aux siens.

CERISETTE.

Que réserves-tu donc?

JEAN.

Tu le sauras bientôt.... et j'espère que tu ne me gardera pas rancune.

N'effarouche pas, au moins, ma piété filiale; ne fait pas de peine à mon père.... Il faut que je lui sois bien dévouée, il a été si long temps abandonné et privé des caresses de son enfant.

#### JEAN.

Ne crains riens, ma Cerisette, je vais trouver le chemin de son cœur... ou de sa raison. Tiens ! je l'entends, le voici. Soyons fermes. (Ducap entre.)

# SCENE XIX.

# LES MÊMES, DUCAP.

#### DUCAP.

Comment! comment! toi ici, Jean?.... Et je viens de t'ordonner de mettre les chevaux au carosse!.... Et ta livrée? Où est-elle, ta livrée?... Crois-tu que tu fais là une chose convenable?.... N'oublie pas que tu es domestique et que Cerisette n'est plus servante. Elle est devenue demoiselle et toi, tu es resté manant. Plus de rapports entre vous, que ceux de maîtresse à valet.... Par exemple!.... Et toi, Cerisette,.... Yvonne! Yvonne!.... toi mon enfant, respecte ta nouvelle position sociale.... Le ciel ta rendu ton rang, sois digne d'y rester.

#### CERISETTE.

Cher papa, l'or peut bien me faire changer de robe, mais pas de cœur. Vous savez bien que nous nous aimons, Jean et moi, depuis longtemps déjà. Nous avons toujours été de bons serviteurs, nous serons de bons enfants....Vous verrez.

DUCAP.

Une mésalliance.

JEAN.

Mais une alliance qui nous apporterait le bonheur à tous.

DUCAP.

Pas à moi, pas à moi!

CERISETTE.

Oh! ne faites rien qui pourrait amoindrir le bonheur que je ressens d'avoir retrouvé mon père!.... On ne peut donc avoir jamais deux félicités à la fois! Mon Dieu! Mon Dieu!

DUCAP.

Et puis, s'il devient ton mari, il ne pourra plus porter ma livrée....Elle lui va si bien! Trouverai-je quelqu'un d'aussi bien fait pour elle?....Vrai, je n'y puis consentir.

JEAN.

Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Ducap, et vous aimez trop votre enfant pour ne pas lui faire le sacrifice d'une fantaisie.

Oh! vous m'aimez bien, n'est-ce pas, mon père? ....Mon père!....Comme j'ai du plaisir à dire ce nom béni!....Mon père, à moi!....Mon père!

DUCAP, embrassant Cerisette.

Ah! tiens! tais-toi, tu vois bien que tu vas me faire pleurer....Je suis lâche....oui, je suis lâche!....

# CERISETTE.

Vous êtes bon, et vous voudriez paraître insensible. Pourquoi?

JEAN.

Avez-vous peur qu'on vous aime trop?

CERISETTE, lui donnant un baiser

Qu'on vous donne trop de baisers?

JEAN.

Qu'on vous entoure de trop de soins ?

CERISETTE.

Qu'on vous fasse trop de caresses?

DUCAP. ému.

Voyons, voyons, voyons!.... vous me faites perdre la tête....

JEAN.

Et retrouver le cœur....

# DUCAP, réfléchissant.

Et re-trou-ver le cœur.... retrouver le cœur.... Après tout, c'est peut-être vrai.... C'est donc en trouvant des enfants qu'on trouve du cœur.... Oui, je le sens, l'isolement et l'ennui, m'avaient desséché. J'étais aride comme un sable. O mon enfant, ma Cerisette! tu es la source bénie qui arrose et rafraichit mon âme! Mes sentiments s'éveillent plus doux et plus chrétiens à ta voix.... En t'entendant m'appeler père, moi qui avais oublié ce nom divin, je me sens attendrir, je me trouve meilleur, je pleure... oui, je pleure.... et.... je vous bénis. (Il étend les mains sur leurs têtes, Jean et Cerisette tombent dans les bras l'un de l'autre.) Mad. Ducap entre.

# SCÈNE XX.

# LES MÊMES, MADAME DUCAP.

DUCAP, à sa femme qui hésite à entrer.

Entrez, entrez, madame! .... Entre, ma femme, entre, tu n'es pas de trop. Viens voir comme les enfants savent attendrir les vieux durçons .... On n'y tient pas. Je ne voulais rien entendre, d'abord, et j'ai tout entendu, je ne voulais rien comprendre, et j'ai tout compris. Mon enfant a parlé, vois-tu, mon enfant .... Ah! le cœur d'un père peut sommeiller, il ne meurt jamais. Il est une voix qui le réveille toujours.

## MAD. DUCAP.

Je serais jalouse de la place que prend Cerisette dans votre pensée, si jo ne la savais si bonne et si digne.

# CERISETTE.

Merci, madame, .... j'espère que votre amitié sera loyale, et que toutes deux nous ferons assaut de zèle pour embellir les dernières années du vicillard que nous aimons.

# MAD. DUCAP.

Croyez à ma sincérité. Le ciel est pour vous, et je sais qu'il me briserait si je résistais à ses volontés. L'avenir me rendra témoignage. Attendez.... pardonnez.... oubliez.

CERISETTE, donnant un baiser à Mad. Ducap.

Heureux ceux qui imposent silence à leurs possions!

MAD. DUCAP, à son mari.

Nous serons deux pour vous chérir.

JEAN

Trois! Nous serons trois!

DUCAP.

Oui, oui, lui aussi.... Et moi je serai seul contre trois.... que ferai-je?

CERISETTE.

-Vous vivrez!

# SCÈNE XXI.

# LES MÊMES, PAUL.

PAUL, apercevant Jean. .

Ah! enfin, le voici!

DUCAP.

Il ne manquait plus que vous, Paul. Approchez, approchez.

PAUL.

Il parait que je manque toujours.... j'arrive trop tôt où trop tard; je vise trop bas ou trop baut....

DUCAP.

Eh bien! vous ne manquerez pas la jolie scène qui se passe ici en ce moment.

# PAUL.

Je veux bien en être le témoin, si, en effet, elle est jolie; et elle l'est, sans doute, car toutes les figures sont réjouies. Oh! je divine,....Jean vous a fait part de sa chance, de sa bonne fortune....

#### CERISETTE.

Et je la partage tout entière, elle devient la mienne.

# DUCAP.

Il fallait bien consentir à cette union puisqu'elle le désirait, elle, ma petite Yvonne. Quand on est vieux on ne résiste guère, on cède vite.

## MAD. DUCAP.

C'est un devoir de céder quand la justice et le droit sont contre nous.

## JEAN.

Il y a du plaisir à le faire quand c'est l'amour filial qui le demande.

# PAUL.

Et puis, non seulement les qualités de l'esprit et du cœur se rencontrent dans cette union, mais la richesse aussi; ce qui ne gâte rien.

## CERISETTE.

Oh! je suis habituée à vivre de peu et j'aime la simplicité; je ne demanderai rien à mon père.

# DUCAP.

Tu sais bien, coquine, que je n'attendrai pas cela pour te donner.

#### MAD. DUCAP.

Nous ferons deux parts égales (à part.) Il le faut bien!

#### PAUL.

Mais son mari est assez riche pour se passer de vos faveurs. Pardon de ma franchise.

## DUCAP.

Riche d'espérances, je le comprends....Quand on épouse une si jolie fille.

## CERISETTE.

Riche de qualités.

## PAUL.

Riche....riche comme vous tous, d'espérances, de qualités et d'argent.

# DUCAP, ahuri.

D'argent?....Vous dites : d'argent?....

#### PAUL.

D'argent!....Est-ce qu'il ne vous l'a pas déclaré?

DUCAP.

Vous plaisantez; allons!

#### PAUL.

Je ne plaisante pas. La preuve c'est qu'il m'a fait une part généreuse afin de me permettre d'épouser Cerisette, si Cerisette m'avait aimé....comme elle l'aime. (Surprise de tous; on entoure Jean.)

Luil c'est lui cet ami? (à Jean.) Toi, tu as fait cela?.... C'est beau, mais c'est mal.... si tu m'avais perdue?

## JEAN.

C'est que tu n'aurais pas été tout à fait à moi.... Tu n'aurais pas été à moi comme je l'aurais voulu.

# DUCAP.

Voyons! c'est du badinage cela? Parle franc, Jean, tu n'as pas tant d'argent qu'il le dit, lui, Paul? D'où te viendrait cette fortune? L'argent, ça n'est pas si facile à ramasser.... j'en connais quelque chose.

# JEAN.

Eh bien! oui, monsieur Ducap, je suis riche.... mais depuis quelques jours seulement. Une grosse somme amassée par mon pauvre père en Californie, et fidèlement gardée par un honnête confident, vient de m'être envoyée. Je n'ai pas voulu le dire afin de ne point tenter les cœurs ... Je vous sais infiniment gré de ce que vous m'avez accordé la main de votre fille, alors que vous me pensiez pauvre et sans autre ressource que mon travail. Cela vous honore et me touche.

#### DUCAP.

Eh bien! si tu es riche, mon garçon, tu pourras, aussi toi, avoir ta livrée et tes armés.

JEAN.

Ma livrée, c'est la blouse de l'ouvrier, mes armes, ce sont les outils du travailleur.

PAUL.

Bien dit, Jean!

MAD. DUCAP, à Jean.

Vous méritez le bonheur qui vous est donné.

CERISETTE.

Paul, vous n'êtes pas fâché de la préférence que je donne à votre ami?

PAUL.

Comme vous, Cerisette, j'ai flotté dans l'indécision, j'ai balancé entre deux amours également pures et douces.... et, comme vous aussi, si vous ne m'aviez prévenu, j'aurais dit: Vous n'êtes pas fâchée, Cerisette, de la préférence que je donne à votre amie?

CERISETTE.

Vraiment?

PAUL.

Il n'y a que Juliette qui vous vaille.

CERISETTE.

Que je suis contente de voir tout le monde heureux!

DUCAP.

Oui, oui, tout le monde.... et ton père.



# ROUGE ET BLEU

### PERSONNAGES:

- M. FLAMEL, notaire.
- M. RENÉ MURAL, avocat.
- M. RENÉ MURAL, agent.
- MADAME MURAL, veuve.
- MLLE EVA FLAMEL, fille du notaire.
  - " EVA FLAMEL, nièce du notaire.
  - " JEANNETTE, soubrette.

## ROUGE ET BLEU

COMÉDIE EN TROIS ACTES.

La scène se passe à Québec.

Une grande salle. Table, chaises, canapé. Des pots de fleurs sur une fenêtre. Une porte ouvre sur le salon, une autre aur l'étude. La porte de sortie donne aussi sur la serre et le jardin.

# ACTE PREMIER SCENE PREMIERE.

### JEANNETTE, Mme MURAL.

JEANNETTE, ouvrant une porte et faisant passer Mme Mural,

Passez, madame, (Elle lui présente un siège) assoyez-vous. Monsieur le notaire ne tardera pas à rentrer.

#### MAD, MURAL.

Merci, ma bonne enfant, merci. Mais ne vous dérangez pas pour moi ; faites votre besogne. (Elle s'assied.)

#### JEANNETTE.

S'il vous platt de m'excuser, en effet, car M. Flamel n'a pas encore pris son café, et je ne voudrais pas le faire attendre plus que de raison. Il est si bon!..

MAD. MURAL, plaisautant-

Le café ?

JEANNETTE.

Le notaire !.....Le café aussi.

MAD. MURAL, riant.

S'ils sont si bons l'un et l'autre, soignez-les bien toujours. (Jeannette sort. Mme Mural s'approche de la table, s'appuie sur sa main, et demeure quelques moments pensive.)

### SCÈNE II.

### MADAME MURAL.

Je vais lire, en attendant le retour de M. Flamel, cette singulière déclaration, cet aveu pénible d'un mourant :

- "Je n'ai pas tout dit, et je désire ne rien cacher. Que la honte qui retombera sur mon nom soit une éternelle expiation de ma faute!
- "Les titres de cette propriété dont j'ai parlé ailleurs, m'avaient été donnés sur mes instances, par un de mes amis, député au Parlement. Il ne pouvait les garder et conserver, en même temps, son mandat, parce qu'il recevait au sujet de cette propriété, une subvention du gouvernement.
- "Je savais que ce n'était qu'un prêt déguisé. Je me suis rendu coupable d'abus de confiance, de vol...
- " J'ai vendu ce bien qui m'était confié temporairement, et j'ai perdu, dans les spéculations et le jeu, la fortune mal acquise,
- "Que Dieu me pardonne, au moins, si les hommes ne veulent me pardonner!...Je me repens de ma faute! (Elle se lève.) C'est affreux!...Et, c'est cette propriété que je possède!...Ah! cela me portera malheur!...Je veux la rendre à ses maîtres .... Pourtant, suis-je obligée de le faire?...Et où les trouverai-je?...Mon père l'a achetée de bonne foi.... Il l'a toujours possédée de bonne foi....Et mon fils, mon René, comment supportera-t-il une pareille épreuve?...Briser son avenir, faire écrouler ses espérances, détruire son bonheur, et peut-être pour

jamais !...Oh ! je n'aurai pas le courage de faire cela. Le Ciel ne demande pas autant,...Non, il ne demande pas autant.

### SCENE III.

### MADAME MURAL, M. FLAMEL, une lettre à la main.

M. FLAMEL (en dehors.)

Il faut aimer son parti pour lui donner tant de travail et de moments! Oui, il faut l'aimer!...(Il entre chapeau sur la tête, canne sous le bras, et ne voit pas Mme. Mural). Aussi quel vieux et saint parti!...Puisse-t-il vivre éternellement!...Ah! cette lettre que le facteur vient de me remettre!...(Il lit la suscription.) Mademoiselle Eva Flamel!..Hum! ce n'est pas une écriture de femme cela...Les femmes ont la main plus jolie....pas une écriture de notaire, non plus, les notaires ont la main plus sûre...ça peut dépendre de la conscience...(Il aperçoit Mme Mural) Oh! pardonnez-moi, madame, je n'avais pas remarqué votre présence...Je suis inexcusable, tout à fait inexcusable!

#### MAD. MURAL.

(A part.) Le courage me manque maintenant....

#### M. FLAMEL.

En quoi puis-je vous être agréable, madame, je suis tout à vous, tout à vous....

#### MAD. MURAL.

Si cependant il vous convenait mieux de me recevoir dans un autre moment, M. Flamel, je pourrais revenir. La chose ne presse guère, après tonne passais et je suis entrée pour savoir si vous aviez examiné les papiers que j'ai laissés ici l'autre jour, et pour vous....

#### M. FLAMEL.

Des papiers ?...je ne me rappelle pas....

#### MAD. MURAL.

La servante ne vous les a peut-être point remis. Vous étiez sorti, et c'est à elle que je les ai donués

#### M. FLAMEL.

En effet, elle ne me les a pas remis....Comment cela se fait-il?... Mais c'est un oubli impardonnable. (Il dépose sur la table sa canne, son chapeau et la lettre.)

#### MAD. MURAL.

Je reviendrai, monsieur le notaire.

### M. FLAMEL.

Je l'aimerais mieux, si cela vous est facile....De ce temps-ci, voyez-vous, je suis tout à la politique. On veut que je me présente dans le comté de Lévis... un comté qui coûte cher! On me fait violence. Que voulez-vous? un citoyen se doit à son pays. La chose publique d'abord; la patrie avant la famille.

#### MAD. MURAL.

Je ne puis que vous féliciter d'être si bien apprécié de vos concitoyens, car le mérite n'est pas toujours reconnu.

#### M. FLAMEL.

C'est vrai, madame, c'est vrai! Toutefois, je n'oublie pas, non plus, les devoirs que m'impose ma profession, et dès que vous l'exigerez, je vous écouterai, je prendrai connaissance de votre affaire.

#### MAD. MURAL.

Je vous sais gré de votre zèle. (Elle se lève.) (Jeannette entre.)

### SCÈNE IV.

### LES MÊMES, JEANNETTE.

JEANNETTE, (tenant des papiers enveloppés.)

M. le notaire, je me suis aperçu, en époussetant les meubles, sauf le respect que je vous dois, que j'ai oublié de vous remettre ces papiers. Je les avais déposés dans votre chambre, dans le...le chose-là....

#### M. FLAMEL.

Allons, Jeannette, achève! Tu sais bien qu'il n'est pas nécessaire....

JEANNETTE, vivement.

Juste! dans votre nécessaire.

MAD. MURAL, riant.

Ah! ah! ah! le joli quiproquo!

#### JEANNETTE.

Je ne sais pas, moi, les noms de toutes les choses, mais j'ai coutume de me souvenir du nécessaire. Monsieur le notaire peut le dire. Et si Jérôme était ici....

### M. FLAMEL.

Oui, oui, Jeannette, mais la mémoire manque parfois.

#### JEANNETTE,

Oh ! ça....parce que je n'y pense pas.

M. FLAMEL.

Et ces papiers?

JEANNETTE.

Les voici, monsieur.

M. FLAMEL, (à Mme Mural.)

Assoyez-vous donc un instant, madame.

JEANNETTE.

Je les ai enveloppes dans une gazette.

#### M. FLAMEL.

"La Vérité! La Vérité"! enveloppés dans "La Vérité!.... C'est une profanation!.... un!.... Moi qui garde ce journal avec tant de soin!

#### JEANNEITE.

Pour moi toutes les gazettes sont des vérités.... un peu profanées. Et Jérôme qui....

M. FLAMEL.

Jeannette, ménage un peu ta voix.

#### JEANNETTE.

Ah! Monsieur, je puis parler à la journée, cela ne me fatigue pas du tout.

### M. FLAMEL, sévèrement.

Jeannette! (Jeannette s'éloigne et s'occupe à ranger certains objets) Eh bien! madame, puisque je les ai entre les mains ces papiers, je vais les examiner... si personne ne me dérange. Vous passerez au jardin pour vous distraire.

### MAD. MURAL, se levant.

Je dois voir M. le curé dans quelques instants, si vous me le permettai, je reviendrai tantôt. Je regrette vraiment de vous détourner de vos affaires politiques. La crise que nous traversons....

#### M. FLAMEL.

Le pays a besoin de tous nos instants, c'est vrai. Il faut écraser l'hydre! l'empêcher de renaître, l'hydre!....

#### JEANNETTE.

C'est comme M. René Mural disait: Il faut se dépêcher de l'être, libres!

MAD. MURAL.

Mon fils?

#### M. FLAMEL.

Comment, M. René Mural est votre fils? J'en suis enchanté madame, j'ignorais encore votre nom, si je devinais vos qualités.

### MAD. MURAL.

Vous êtes trop flatteur, M. Flamel.

#### M. FLAMEL.

Nous sommes des amis, des champions de la grande cause, M. Mural et moi. Les hommes les plus importants de Lévis l'ont chargé de m'offrir le mandat de ce beau comté. Il m'a parlé avec tant d'éloquence qu'il m'a convaincu, et il travaille avec tant de zèle que je suis sûr de la victoire.... s'il y a lutte.

#### MAD. MURAL.

Le comté de Lévis? mais il me semble qu'il ne le connaît guère et n'en est guère connu.

#### M. FLAMEL.

Les vrais hommes pelitiques doivent être discrets. La discrétion est leur force.

#### MAD. MURAL.

En vérité, vous le connaissez mieux que je ne le connais moi-même; et j'ignorais tout à fait cette intimité entre vous, qui me fait beaucoup d'honneur.

#### M. FLAMEL.

Les hommes de sa trempe marchent vite et son vite appréciés .... Jeannette, reconduis 'madame.

MAD. MURAL, donnant le papier qu'elle a lu.

Mettez donc cet écrit avec les autres, M. Flamel, il vous servira peut être. Elle sort avec Jeannette.

### SCÈNE V.

### M. FLAMEL, puis, LES DEUX EVA.

#### M. FLAMEL.

Ces papiers, Jeannette a eu tort de les retrouver aujourd'hui, et moi j'ai eu tort aussi de dire à Madame Mural que j'allais les examiner immédiatement. J'ai des lettres importantes à écrire; il faut que je retouche mon programme; mes discours ne sont encore qu'ébauchés; je n'ai encore aucun scandale à stigmatiser; je ne connais guère les grandes œuvres à signaler.... Je les verrai plus tard, ces papiers, plus tard. Une seule chose à la fois:

Qui veut tout dire, bredouille, Qui veut tout faire, s'embrouille....

Cette madame Mural me semble très distinguée....
C'est une belle femme....une belle femme! Et si....
Allons! allons!

Le cœur d'un notaire Doit savoir se taire.

Mais ce billet que l'on vient de me remettre pour ma fille !....Je l'oubliais !....C'est sans doute un billet doux, un billet promissoire d'amoureux....Y aurait-il un gendre à l'horizon ?....S'il pouvait être selon mon cœur, bleu foncé!! (Il appelle) Eva! Eva!....(Deux voix répondent, en dehors: Laquelle?....(Il reprend ahuri.) Laquelle?....En effet il y en a deux. Ma fille et ma nièce. Le père a fait oublier l'oncle. (Il crie:) L'une ou l'autre! non, l'une et l'autre! (On entend rire.)

LES DEUX EVA, arrivant ensemble.

Nous voici! nous voici!

EVA, fille du notaire.

A vos ordres, petit père.

EVA, nièce du notaire.

Toujours à votre disposition, cher oncle.

M. FLAMEL.

Laquelle de vous deux entretient une correspondance amoureuse....

EVA, fille.

Une correspondance?

Amoureuse?

LES DEUX EVA.

Avec qui? (L'une à l'autre). Comprends-tu?

M. FLAMEL.

Amoureuse, je n'en suis pas sûr.... Laquelle de vous réclame ce petit carré de papier?

EVA, fille.

Je ne comprends pas.

EVA, nièce.

Moi non plus.

M. FLAMEL.

Lisez.

DEL DEUX EVA, lisant la suscription.

Mademoiselle Eva Flamel.

M. FLAMEL.

Comprenez-vous? devinez-vous?

RVA, nièce.

Je comprends que c'est notre nom.

EVA, fille.

Mais je ne devine pas à laquelle de nous cela s'adresse.

#### M. FLAMEL.

C'est donc la première fois.... le premier pas.... la déclaration.

EVA, nièce.

C'est tout à fait nouveau, cher oncle.

EVA, fille.

Tout à fait inédit.

M. FLAMEL.

Alors, dévoilons le mystère. Si vous me le permettez je vais procéder à l'opération.

EVA, fille.

Vous en avez le droit.

EVE, nièce.

Il me tarde de voir cela.

M. FLAMEL, ouvrant la lettre et regardant.

Bah! lui?.... Ah! ah! ah! ah! .... Voyons ce qu'il dit.. (Il lit) "Mademoiselle, je vous ai vue et je ne puis vous oublier." Il a de la mémoire, je le sais.... "Quelque chose me dit que vous aurez sur ma vie une influence souveraine. Vous m'avez paru si jolie, si bonne, si pieuse, l'autre jour, aux genoux de la vierge, que je me suis pris à vous aimer de toute mon âme...." Le brave garçon! "je

n'oserais vous confier mon secret, s'il n'était celui d'un honnête homme qui ne veut pas troubler inutilement la paix de votre cœur."

RENÉ MURAL.

Pas plus avancé qu'auparavant. Mais je le connais, moi, ce René Mural! ah! ah! ah! ah! .... Les deux Eva prennent la lettre et la lisent des yeux.

EVA, fille.

C'est bien toi qu'il a vue.

EVA, nièce.

C'est à toi plutôt qu'il s'adresse.

M. FLAMEL.

Ne vous obstinez pas trop; ne vous le renvoyez pas comme on fait d'une balle. C'est un bon parti, un lutteur, un bleu, un dévôt! Vous voyez, il vous suit à l'église .... Ah! je le connais .... Il va venir bientôt. Je l'attends. Il nous dira, lui, laquelle il poursuit de .... sa charité.

LES DEUX EVA.

Sa charité!!

M. FLAMEL.

Oui, oui! charité.... amour pur!.... Ainsi l'une de vous deux est aimée, et l'autre....

EVA.

Et l'autre le sera! (M. Flamel sort en riant).

### SCENE VI.

### LES DEUX EVA.

EVA, nièce.

Mon oncle dit qu'il le connait bien, ce M. Mural, que c'est un bon parti, un bleu, un tout ce qu'on voudra, mais comment se fait-il qu'il n'ait jamais prononcé son nom devant nous?

EVA, fille.

Il voit tant de gens depuis qu'il s'occupe de politique!.... Ce serait drôle si nous allions être choisies, puis élues pour la Chambre....

EVA, nièce, riant.

La chambre nuptiale!

EVA, fille.

Nous le connaissons, nous aussi, M. Mural, nous l'avons rencontré en soirée, et nous le voyons souvent, à l'heure de la promenade, sur la terrace Frontenac.

EVA, nièce.

Quand il nous rencontre, c'est toi qu'il regarde; il ne me voit point, moi.

EVA, fille.

Il me semble que je l'aimerais bien.... Je voudrais aimer quelqu'un. C'est si bon d'aimer!

EVA, nièce.

Et d'être aimé!

EVA, fille.

Je crois qu'il vaut mieux aimer qu'être aimé. Il y a plus de délices, plus d'ivresse.

EVA, nièce.

Oui, mais aussi plus de larmes, plus d'amertumes, si nul amour ne répond au nôtre.

EVA, fille.

C'est vrai, mais j'aime mieux souffrir que ne rien éprouver.... J'ai horreur de l'insensibilité.

### SCÈNE VII.

### LES MÊMES, JEANNETTE.

JEANNETTE.

C'est l'heure de votre leçon de piano, sauf le respect que je vous dois, mesdemoiselles. Vous m'avez dit de vous le dire, je vous le dis.

### EVA, fille.

Bien, Jeannette, tu auras l'œil à la maison.

#### JEANNETTE.

J'aurai tout à la maison, sauf le respect que je vous dois, mademoiselle; car, vous le comprenez bien, je ne saurais avoir l'œil ici et le reste ailleurs.

### EVA, nièce.

Comme tu as de l'esprit aujourd'hui, Jeannette!

### JEANNETTE.

Chez nous, mademoiselle, je ne passais pas pour la plus sotte.

EVA, fille.

Et vous étiez plusieurs enfants ?

JEANNETTE.

Je suis une fille unique, mademoiselle, sauf le....

EVA, nièce.

Je le crois bien. (Les deux Eva sortent.)

### SCÈNE VIII.

#### JEANNETTE.

Deux bonnes petites demoiselles! ça ne ferait pas de mal à un bûche.... à un moucheron!.... c'est timide! candide! limpide! ça joue du pi a no! (Elle imite le mouvement des doigts sur le clavier.) ça chante! (Elle chante.) Tra. la, la, la, la, la, etc. (air connu).... L'homme qui les aura.... non! les hommes qui l'auront.... non! non! pas ça encore!... n'importe!.... Je m'en vais. J'ai promis d'avoir l'œil partout. (Elle sort.)

### SCENE IX.

M. FLAMEL, RENÉ MURAL, agent.

#### M. FLAMEL.

Entrez, mon ami, entrez. Ah! coquin, c'est vous qui écrivez des déclarations brûlantes à ma fille.... ou à ma nièce?

### RENÉ MURAL, agent.

(A part.) Moi? des déclarations brûlantes?.... c'est donc en rêvant. Je suis peut-être somnambule. (Haut.) Dame! la jeunesse, vous savez.... Et puis, elle est jolie votre fille.... (à part) ou votre nièce.

### M. FLAMEL.

Vous allez donc faire un bout de prière à l'église, dans l'après-midi, avec les pieuses pensionnaires? .... c'est très bien 1.... Sauvons les principes.

### RENÉ MURAL, agent.

(A part.) Ma prière ?.... à l'église ?.... avec les pensionnaires ?.... embrouillé!.... (Haut) Mon Dieu, cher M. Flamel, le principe, c'est tout .... Et puis l'exemple .... ah! l'exemple!

#### M. FLAMEL.

Le principe et l'exemple, quel thème superbe!

RENÉ MURAL, agent.

Le commencement et la fin ....

#### M. FLAMEL.

Mais, monsieur le don Juan, j'aurai mon "oui" ou mon "non" à dire.

### RENÉ MURAL, agent.

(A part.) Don Juan?...Il va me donner l'envie de l'être. (Haut.) votre "oui" ou votre "non"? Dites: oui. Votre nom vous n'avez que faire de le dire, il est célèbre déjà; tout le monde le connaît.

#### M. FLAMEL, riant.

Ah! ah! ah! mon nom! mon nom!....ce n'ést pas de celui-ci que je parle....

### RENÉ MURAL, agent.

Vous en avez plusieurs, M. Flamel, je le sais....et tous des noms propres. (A part.) Le vent nons pousse, ouvrons la voile, et voguons vers la fille.... ou la nièce. (Haut.) Je suis ravi, enthousiasmé du bonheur qui m'arrive, et l'avenir m'ouvre des portes de rose....(à part.) Je ne sais plus ce que je dis....

#### M. FLAMEL.

Il n'est pas encore complet votre bonheur, car il vous faut l'assentiment de l'autre partie intéressée.

### RENÉ MURAL, agent.

C'est vrai, mais j'espère que vous me prêterez votre puissant concours. Vons lui ferez comprendre comme je vous suis dévoué, comme il vous serait avantageux de m'attacher à vous par des liens étroits,.... sacrés.... (à part.) Je m'aventure un peu loin.... Audaces for....

#### M. FLAMEL.

Mais vous ne m'avez pas dit laquelle, de ma fille

ou de ma nièce, vous recherchez. Elles portent toutes deux le même nom, et votre lettre ne distingue pas.

RENÉ MURAL, agent.

(A part.) Ma lettre !.... encore !.... diable de quiproquo ! c'est quelque tour que l'on m'a fait... N'importe, jouons serré. (Haut.) Toutes deux sont fort gentilles et riches de vertus ; si je ne pouvais devenir votre gendre, je voudrais être votre neveu. (Les deux Eva entrent).

### SCÈNE X.

### LES MÊMES, LES DEUX EVA.

EVA, fille, vivement, en entrant.

Pas de leçon de musique aujourd'hui....

EVA, nièce.

C'est fâcheux.

EVA, fille.

Le professeur va jouer dans l'île... (Elle aperçoit René et le salue; sa cousine de même.)

M. FLAMEL.

(A René.) Soyez ferme; elle sait tout....

RENÉ MURAL, agent, (au notaire.)

Qui? la fille ou la nièce?

#### M. FLAMEL.

N'importe laquelle....(Aux deux Eva) Mes enfants, je vous présente M. René Mural, un gaillard, je vous le jure, amoureux et bleu! je vous le jure davantage.

### RENÉ MURAL, agent.

(A part.) Quelle comédie me fait-on jouer? (Haut.) Mesdemoiselles (il salue)....gaillard, un peu....amoureux, beaucoup.... bleu....je pourrais bien l'être, cela dépendra de vous.

#### LES DEUX EVA.

De nous?

### RENÉ MURAL, agent.

Mais l'une pourrait réparer le mal que me ferait l'autre.

### EVA, nièce.

(A part.) Il parle autrement que son billet .... ces hommes!

### EVA, fille.

(A part.) Ce n'est pas lui que je rêvais!....(A Rene) Vous êtes le bienvenu ici, monsieur, ne serait-ce qu'à cause de celui qui vous y amène.

### RENÉ MURAL, agent.

(A part.) Le vent souffle froid de ce côté.... si ce

pouvait être la nièce! .... (Haut.) Mademoiselle, je vous suis fort reconnaissant.

EVA, nièce.

(A part.) Il n'est pas mal, après tout.... mais est-ce moi qu'il aime?....

#### M. FLAMEL.

Je vous quite un moment, M. Mural. Vous le permettez? .... Les affaires, vous savez? les affaires.... A tout à l'heure. Ne vous oubliez pas trop longtemps auprès de ces demoiselles, car nous avons des choses importantes à traiter ensemble. (Il sort.)

### SCENE XI.

### LES DEUX EVA, RENÉ MURAL, agent.

RENÉ MURAL, agent.

Nous nous occupons beaucoup de politique, M. Flamel et moi.... Mais cela ne vous intéresse guère, la politique.... Les femmes ne comprennent point cet.... art.

EVA, fille.

Cet artifice plutôt.

EVA, nièce.

Novs gâterions tout ?

### RENÉ MURAL, agent.

Artifice n'est peut-être pas mal trouvé.... mais je ne veux pas dire que vous gâteriez tout.

EVA, nièce.

On fait toujours un peu mal ce que l'on ne sait pas bien.

### RENÉ MURAL, agent.

Dans l'arène politique, comme ailleurs, il faut être bien armé pour bien combattre....

EVA, fille.

Ce n'est pas une arène, c'est un guet-appens.

RENÉ MURAL, agent.

Comment cela?

EVA, fille.

On y étrangle les meilleures réputations.

EVA, nièce.

On y assassine les gloires les plus pures.

RENÉ MURAL, agent, riant.

Détournons nos regards de ce spectacle, alors ; ne sortons pas d'ici où la vertu nous protége.

M. Mural, vous n'êtes pas un de ces assassins des gloires et des réputations?

RENÉ MURAL, agent.

Des cœurs seulement, des cœurs!

EVA, fille.

(A part.) Un peu prétentieux!....

RENÉ MURAL, agent.

Je disais que nous travaillons ensemble, M. Flamel et moi: De la politique.... de la diplomatie.... Echange de bons procédés. Je lui donne un mandat et il me donne....

LES DEUX EVA.

Il vous donne?

RENÉ MURAL, agent.

Je n'ose le dire; il ne me donne peut-être qu'une vaine espérance.

EVA, fille.

Il tient toujours parole.

RENÉ MURAL, agent.

C'est un cas exceptionnel que le mien, et il faudrait que mademoiselle sa fille l'aidât à donner. (A part.) Elle va parler, je vais la connaître.

Sa fille?

EVA, fille.

A donner quoi?

RENÉ MURAL, agent.

Vous ne devinez pas ?....c'est....elle-même.

LES DEUX EVA, riant.

Elle-même? Ah! ah! ah! ....Sérieusement?

EVA, fille.

Et savez-vous laquelle de nous deux est sa fille?

EVA, nièce.

Et laquelle est sa nièce?

RENÉ MURAL, agent.

(A part). Sapristi! me voilà pincé!....(Haut). Toutes deux vous mériteriez de l'être....Mais comme il faut se contenter d'épouser....une seule vertu, à la fois....

LES DEUX EVA.

Une vertu?

RENÉ MURAL, agent.

Oui, oui, je dis bien: une vertu.....je ne puis demander la fille et la nièce en même temps.

Alors, c'est l'une ou l'autre?

RENÉ MURAL, agent.

Je ne me flatte pas de pouvoir choisir, et si je le devais, je serais fort embarrassé.

EVA, fille, se levant.

M. Mural, nous savons qu'on vous attend de l'autre côté.... nous serions désolées de voler une minute de plus de ce temps si précieux que vous devez à la politique....

EVA, nièce se levant.

Oh! la politique!.... (Plus bas.) cela gâte bien des choses.... (Elles sortent.)

### SCÈNE XII.

RENÉ MURAL, agent, arpentant la chambre.

Je les ai effrayées.... Bah! c'est comme à la pêche le poisson. On parle et il se sauve; on reparle et il revient. Elles reviendront. Tout de même, je joue un singulier rôle. Et si j'allais être le poisson, moi?.... Si j'allais mordre à l'appât et rester pris?.... Après tout, il est agréable, l'appât, et le poisson serait peut-être plus chanceux que le pêcheur.... Allons au bout.

J'ai pour moi le père, ou l'oncle, car les deux ne font qu'un seul et même notaire.... Et pu's i' y en a une qui.... Son dernier mot est éloquent. Et son ceil mutin me regarde encore.... au fond de l'âne.... Le hasard aidant, cette aventure si bien commencée devra se terminer heureusement. (Il aperçoit par la fenétre quelqu'un qui arrive.) Oh! oh! un quidam que je connais pas; un rival peut-être.... Je lui cède la place et je vais faire de la politique avec notre beau-père. Rien comme un beau-père pour.... (Il sort).

### SCÈNE XIII.

### RENÉ MURAL, avocat.

Personne!.... L'on m'a dit cependant que je le trouverais ici! Enfin, attendons. J'ai brûlé mes vaisseaux, je ne puis reculer maintenant,.... Serai-je vaincu? M'aimera-t-elle?.... Me pardonnera-t-il lui, ma couleur politique?.... Il est honnête, mais impitoyable.... Elle lui sera soumise sans doute.... que je serais heureux de l'avoir pour former l.... Mon foyer serait calme et joyeux, sous l'égite de cet ange.... Si elle m'aime nous serons forts contre les obstacles; nous souffrirons peut-être, mais nous triompherons... (Jeannette entre.)

### SCÈNE XIV

### RENÉ MURAL, avocat, JEANNETTE.

#### JEANNETTE.

Il me semblait que j'entendais du bruit, sauf le respect que je vous dois. Je vais dire aux demoiselles qu'il y a un monsieur qui désire les voir.

### RENÉ MURAL, avocat,

Et c'est peut-être monsieur Flamel que je désire voir.

#### JEANNETTE.

Alors, je vais avertir monsieur.

### RENÉ MURAL, avocat.

Attendez, je ne sais pas au juste ce que je dois faire.

#### JEANNETTE.

Monsieur ou les demoiselles, c'est la même chose pour moi : je suis à vos ordres. Demandez et....l'on vous recevra. Seulement, je crois que monsieur le notaire est sorti.

### RENÉ MURAL, avocat,

Alors, je suis tout décidé. Donnez ma carte à Mademoiselle Eva.

### JEANNETTE.

Laquelle des demoiselles Eva? sauf le res....

RENÉ MURAL, avocat.

Est-ce qu'il y en a plusieurs?

JEANNETTE.

Il y en a deux, sauf le respect que je vous dois.

RENÉ MURAL, avocat.

A Mademoiselle Eva Flamel.

JEANNETTE.

Pas plus avancé !.... Ce sont deux Eva Flamel, la fille et la nièce de M. le notaire.

RENÉ MURAL, avocat.

Deux Eva Flamel!.... Deux! Voilà qui est drôle!... Je tombe bien. Est-ce la fille que j'aime? Est-ce la nièce?.... Je veux les voir l'une et l'autre.

JEANNETTE.

C'est cela, vous choisirez. (Elle sort.)

### SCÈNE XV.

### RENÉ MURAL, avocat.

Me voilà dans une singulière position!.... Est-ce celle que j'aime qui a reçu ma lettre ?.... C'est peut-être l'autre. Et si elle allait m'aimer, cette autre-là ?... Si elle allait m'avouer qu'elle est sensible à l'amour que j'ai pour.... sa cousine!.... qu'elle m'avait remarqué pendant que je remarquais l'autre !.... qu'elle ne sera jamais à d'autre qu'à moi.... qui suis tout à une autre !... Viai, j'exagère, mais tout de même, il me passe un frisson. L'on a toujours tort de ne pas bien connaître ce que l'on aime, de ne pas bien savoir ce que l'on fait. (Les deux Eva entrent.)

### SCENE XVI.

### LE MÊME, LES DEUX EVA.

### RENÉ MURAL, avocat.

Mesdemoiselles, vous me voyez tout confus. Je désirais voir M. Flamel, et la servante m'a dit qu'il était sorti. Je n'ai pu résister au plaisir de vous présenter mes hommages, puisque je suis chez vous. Me pardonnerez-vous mon sans gêne, la liberté grande que je prends?

### EVA, fille.

M. Mural, vous n'êtes pas tout à fait un étranger pour nous; nous nous sommes vus déjà.

### EVA, nièce.

Dans une charmante soirée : on y jouait la comédie....

### RENÉ MURAL, avocat.

Oui, oui! je me souviens....je me souviens!....Une soirée fort agréable....une amusante comédie....et qui finissait bien, puisqu'elle finissait par un mariage. J'arrivais à Québec alors, et je n'y connaissais que peu de gens. J'ai vu passer devant mes yeux un tourbillon de jeunes filles gracieuses, où vous étiez perdues sans doute....(A Eva, fille du notaire.) Mais je vous ai vue ailleurs, et c'est là surtout que j'ai appris à vous estimer.

EVA, fille.

Vraiment? Où cela? Je ne me rappelle point.

RENÉ MURAL, avocat.

Vous étiez si recueillie, si....

EVA, fille.

Oh!....

### RENÉ MURAL, avocat.

Si humblement agenouillée devant l'autel de Marie!....

EVA, fille.

(A part.) Lui aussi!

EVA, nièce.

(A part.) Ils nous ont donc suivies tous deux ?....

EVA, fille.

M. Mural, beaucoup de jeunes filles vont prier chaque jour à l'autel de Marie.

### RENÉ MURAL, avocat.

Et pendant ce temps-là, nous les hommes, nous les forts, nous oublions Dieu pour ne songer qu'aux affaires.

EVA, fille.

Il est souvent difficile de faire oublier aux hommes les choses sérieuses qu'ils ont à exécuter dans ce monde, et c'est fort naturel. Pourvu qu'ils ne perdent pas Dieu de vue tout à fait, je les excuse.

RENÉ MURAL, avocat.

Si les anges de la terre nous absolvent, coux de là-haut nous tendront la main.

Qu'avez-vous besoin de tant d'aide, vous êtes le sexe fort?

RENÉ MURAL, avocat.

Oui, avec de grandes faiblesses, comme vous êtes le sexe faible avec de grandes forces.

EVA, fille.

Aimez-vous toujours Québec, M. Mural?

RENÉ MURAL, avocat.

Beaucoup. Son site est si pittoresque! sa gloire est si pure! ses femmes sont si belles!.... C'est un nid d'aigle peuplé de colombes.

EVA, nièce.

Avis aux chasseurs....

RENÉ MURAL, avocat.

Je suis bien maladroit.

EVA, fille.

Vous ne faites que.... blesser?

RENÉ MURAL, avocat.

La colombe semble me fuir à tire-d'aile.

EVA, fille.

Elle est d'une nature si timide.

RENÉ MURAL, avocat.

Elle cherche un refuge, souvent, sous les toits.... sacrés.

EVA, fille.

N'est-ce pas ce que fait le chasseur parfois ?

RENÉ MURAL, avocat.

Parfois, je l'avoue.

EVA, fille.

Sous ces toits tous les bruits se taisent.

RENÉ MURAL, avocat.

Par les bruits qui montent du cœur.

EVA, nièce.

Vous autres, messieurs, vous avez des cœurs qui sont un peu tapageurs.

RENÉ MURAL, avocat.

Et les vôtres, mesdemoiselles, ils demeurent trop calmes peut-être. (On entend parler en dehors.)

EVA, fille.

Voici mon père, mais il n'est pas seul; voulezvous passer dans la serre en attendant qu'il soit libre?

## RENÉ MURAL, avocat.

Je vous suis avec bonheur. (A part.)! C'est donc elle qui est la fille du notaire? c'est elle que j'aime!.... (Ils sortent.)

### SCENE XVII.

## M. FLAMEL, RENÉ MURAL, agent.

### M. FLAMEL.

Bah! cela va s'arranger. Un petit moment d'humeur. Vous savez, les jeunes filles, c'est délicat.... Vous serez aimé, adoré....si je suis élu. Mais parlons un peu politique....il ne faut pas négliger les affaires du pays.

## RENÉ MURAL, agent.

C'est juste, c'est juste....Comme je suis heureux d'être à votre école!....de suivre la route que vous nous tracez!...Je sens que je deviendrai quelque chose, en m'attachant à votre fortune. L'histoire de notre grand parti a des pages admirables; nous y en ajouterons une, et ce ne sera pas la moindre.... Restons fermes. Pas d'alliage, mais l'or pur!...Pas d'alliance compromettante!...Ah! si je pouvais mériter l'affection de votre fille!...(A part.) ou de votre nièce!... Mais ce qui m'épouvante, c'est qu'un rouge...

### M. FLAMEL.

Un rouge?....Jamais!! Ni ma fille, ni ma nièce!...
RENÉ MURAL, agent.

Ce serait un crime de lèse-politique....

M. FLAMEL.

Ce serait de la trahison.

RENÉ MURAL, agent.

Vous me jetez dans le délire.... Devenir votre gendre.... ou votre neveu!

M. FLAMEL.

Vous dites: Mon gendre ou mon neveu?

RENÉ MURAL, agent.

Oui, votre fille ou votre nièce.

M. FLAMEL.

Vous les aimez donc l'une et l'autre?

RENÉ MURAL, agent.

Je n'en aime qu'une cependant, votre fille....

M. FLAMEL.

Mais il me paraît que vous êtes également épris de ma nièce.

## RENÉ MURAL, agent.

Il ne faut jamais juger d'après les apparences. En amour, c'est comme en politique, l'on dit et l'on fait souvent le contraire de ce que l'on pense.

#### M. FLAMEL.

Habile garçon! vous l'aurez ma fille.... et si vous ne l'avez pas, vous prendrez ma nièce. Comme en politique toujours, on demande ce qu'on veut, on prend ce qu'on peut.

# ACTE DEUXIÈME.

## SCENE PREMIERE.

EVA FLAMEL, nièce, arrosant des fleurs-

Elle est fort chanceuse ma cousine. Elle le trouve comme elle le rêvait.... Il est là sur son chemin qui l'attend. Et comme ils se sont compris!.... Au reste, je comprendrais bien de même, moi, dans l'occasion. Mais l'oncle pourrait bien ne pas comprendre, lui.... Il ne transige pas avec ses convictions, l'oncle. Il est fier de sa fermeté et il se vante d'être invariable comme un adverbe. Il n'y a pour lui qu'une couleur vraie : la sienne. Unir cette couleur

sacrée à une autre couleur, ce serait à ses yeux une mésalliance... une impiéte peut-être.... La seule chance pour l'amoureux, c'est de s'envelopper d'un nuage bleu. Il faudra lui conseiller ce vêtement politique.

## SCÈNE II.

## - EVA, nièce, MAD. MURAL.

### MAD, MURAL.

Monsieur Flamel n'est pas entré encore, mademoiselle?

# EVA, nièce.

Il est entré, puis sorti de nouveau, madame.... Voulez-vous l'attendre? veuillez donc vous asseoir.... Il est sorti avec son agent d'élection, M. René Mural.

#### MME MURAL.

Ah! Mon fils est ici?

## EVA, nièce.

Ce monsieur qui accompagne mon oncle est votre fils?

### MME MURAL.

Oui, mademoiselle. Et monsieur Flamel est votre oncle?

EVA, nièce.

Oui, madame.

MAD. MURAL.

Votre oncle possède une charmante nièce.

EVA, nièce.

Une fille plus charmante encore....et surtout plus heureuse.

MAD. MURAL.

Si je n'avais peur d'être indiscrète je vous demanderais de quoi vous vous plaignez.

EVA, nièce.

Quelle jeune fille n'a pas ses secrets... peu importants pour le reste du monde, mais pour elle d'un grand prix?

MAD. MURAL.

Oh! je vous devine!....Je suis femme, et j'ai passé par la jeunesse....Mademojselle votre cousine est aimée.

EVA, nièce.

Je viens de la laisser dans la serre....Elle est bien à sa place parmi les fleurs....Pour elle les fleurs s'épanouissent.

#### MAD. MURAL.

Et pour vous elles sont encore en boutons? Vous êtes généreuse, mademoiselle, et bien humble....Mais enfin l'espérance vous reste. Pour moi, hélas! les fleurs sont à jamais fanées!

### EVA, nièce.

Peu importe, madame, que les fleurs se fanent, si elles ont pu exhaler tout leur parfum !....J'entends marcher. Je crois que mon oncle vient d'entrer....Je vais lui dire que vous êtes ici. (Elle sort.)

## SCENE III.

## MADAME MURAL.

Il me tarde d'en finir. Cela me fatigue, cela m'écrase comme un cauchemar. Et pourtant, je n'ai rien à me reprocher, je n'ai rien à craindre. Je me fais un fantôme de rien, sans doute....J'écoute trop, peut-être, des scrupules exagérés. Je voudrais demeurer en paix et toujours revient une pensée inquiétante. Je me défie de moi-même. M. Flamel est un homme de bons conseils, m'a-t-on dit, je vais le consulter. Il est un peu entier dans ses idées, mais c'est mieux que de se mettre à la remorque des autres, et de se laisser ballotter à tous les vents. Je ferai ce qu'il me conseillera de faire. (Le notaire entre).

### SCÈNE IV.

## MAD. MURAL, M. FLAMEL.

M. FLAMEL.

Je vous demande pardon, madame, de vous avoir si longtemps fait attendre. La politique ne connaît guère la galanterie, guère la politesse, même, hélas!

## MAD. MURAL.

Je ne suis de retour que depuis quelques minutes: l'attente n'a pas été longue.

#### M. FLAMEL.

J'ai jeté un coup d'œil sur vos papiers.... un coup d'œil m'a suffi. Vous pouvez demeurer tranquille, D'abord, la prescription couvre tout de son égide. Nul ne peut vous troubler dans la possession de vos biens. Il est inutile de chercher davantage, la prescription est là pour le défendre.

### MAD. MURAL.

Mais celui qui a vendu la propriété à mon père n'était pas possesseur de bonne foi.

#### M. FLAMEL.

Tant pis pour lui; il portera toute la faute.

MAD. MURAL.

La charité ne nous oblige-t-elle pas....

#### M. FLAMEL.

A nous dépouiller au profit des autres?

#### M. MURAL.

A rendre leurs biens à ceux qui les ont perdus par la malhonnêteté des autres ?

### M. FLAMEL.

Jamais, Madame; c'est un accident dont vous n'êtes pas responsable.

### MAD. MURAL.

Cependant, si j'étais à la place de ceux qui ont perdu ces biens, je serais heureuse qu'on me les rendit.

### M. FLAMEL.

Je le crois; mais ceux qui posséderaient vos biens de bonne fei, depuis trente ans, ne seraient pas tenus de vous les rendre, et ils ne vous les rendraient point. Ils ne seraient pas tenus légalement. Les biens mal acquis pèsent toujours sur la conscience des héritiers. La prescription ne change, pas, la nature du vol.

### MAD. MURAL.

Alors je puis chasser comme importuns, ces doutes, ces tourments qui surgissent souvent?

#### M. FLAMEL.

Vous le devez même.... si votre père a acquis de bonne foi.... Ce dont je suis sûr, madame.... Cependant je n'ai jeté qu'un coup de d'œil sur ces papiers, comme je viens de vous le dire. Il vaut peut-être mieux que je les examine avec soin.... Vous pouvez me les laisser encore n'est-ce pas ?

### MDE, MURAL, se levant.

Aussi longtemps qu'ils vous seront nécessaires. (Elle sort.)

## SCÈNE V.

# M. FLAMEL, puis JEANNETTE, tenant un bouquet.

#### M. FLAMEL.

En voilà des scrupules mal placées! Ces pauvres femmes, ça n'entend rien aux affaires.... Et dire qu'en certain pays elles laissent leur cuisine où elles brassaient un excellent pot au feu, qui vous réconfortait, pour entrer dans la pharmacie où elles brassent des ingrédients qui nous tuent!.... Dire qu'elles se mettent à pérorer gravement dans la tribune, au lieu de causer gentiment au coin du feu!.... Dire qu'elles veulent assainir les municipalités au lieu d'aérer leur maison!.... tripoter les affaires, de leurs mains blanches faites pour caresser.... s'aventurer

dans les buissons épineux de la politique quand des sentiers fleuris, pleins de vols de papillons devraient les retenir!....O femmes, quelle méprise est la vôtre!.... Vous allez perdre le monde encore une fois en touchant à l'arbre de la science.... Tout de même, elle est très digne celle-ci. Elle doit avoir un cœur d'or.... Aussi, elle possède un garçon intelligent, actif, intrigant.... Il faut que je lui parle de cela, à René. J'ai voulu lui en souttler un mot déjà, et il a semblé ne pas me comprendre. Délicatesse, je suppose. puis, il ne manque pas de préoccupations aujour-Il est tout à moi, tout à mon élection.... Ne serait-ce qu'à cause de lui, il faut qu'elle garde son bien. Sans compter que c'est une bonne œuvre, cela, débarrasser une âme de ses tourments.... Allons travailler un peu.... La politique, ça déroute. (Il va pour sortir et rencontre Jeannette dans la porte). A qui destines-tu ce joli bouquet ? à ton Jérôme ?

#### JEANNETTE

Non, M. le notaire, pas au mien.... Nous autres les enfants de la campagne, nous allons chercher les fleurs, ce ne sont pas les fleurs qui viennent à nous....

M. FLAMEL.

' C'est joliment vrai ce que tu dis là.

JEANNETTE.

Je ne mens jamais. (Le notaire sort.)

## SCÈNE VI.

# JEANNETTE, puis EVA, fille, et RENÉ, avocat.

JEANNETTE, arrangeant le bouquet.

Je vais le faire aussi beau que possible .... comme si c'était pour Jérôme .... Les blanches avec les roses .... les jaunes et les brunes ensemble .... les rouges et les bleues côte à côte .... ça jure un peu par exemple! .... qu'est-ce que je pourrais bien mettre pour les séparer? Un bouton d'or? .... non! une belle-denuit!.... Pourtant .... (à Eva qui entre avec René.) Est-il bien comme cela, mademoiselle.

## EVA, fille.

Fort joli. J'en détache cette pensée .... Va le déposer dans un vase, au salon. (Jeannette sort.)

## RENÉ, avocat, à EVA.

Oui, c'est vrai, vous êtes la première femme qui ait fait battre mon cœur, et vous serez la dernière, car vous serez la seule. Une Providence bénie vous a mise sur mon passage, et je vous ai remarquée entre toutes. Je ne savais pas si vous m'aimeriez; je l'espérais cependant. Aujourd'hui, je le sais. Le réveil me donne ce que m'avait promis le rêve.

## EVA, fille, faisant signe de s'asseoir.

Je ne sais pourquoi, mais dans mes songes de jeune fille, l'ange qui me protégeait prenait toujours votre aspect....! Et je ne vous connaissais point; je vous devinais donc.

### RENÉ avocat.

Que j'ai eu raison d'aller prier dans votre vieille et glorieuse basilique!

### EVA. fille.

C'est toujours une excellente chose que la prière à l'église .... Bien des hommes ne semblent pas s'en douter.

#### RENÉ, avocat.

Il vaut mieux que l'amour se réveille là que dans l'éblouissement des fêtes mondaines. (Il se lève.) Si doux que soient les instants que je passe avec vous, mademoiselle, il faut pourtant que je vous quitte. Je n'ose voir M. votre père en ce moment. Vous le préviendrez d'abord, cela vaudra mieux. La crainte de vous chagriner lui conseillera peut-être une bonté qu'il n'aurait pas pour moi sans cela.

### EVA, fille.

Si je pouvais lui dire que vous partagez ses opinions politiques.

RENÉ, avocat,

Il est conservateur, n'est-ce pas ?

EVA, riant.

Jusqu'à la mort!

RENÉ, avocat.

Alors, ne touchez pas cette corde, elle sonnerait mal.

EVA, fille.

Vous êtes libéral?

RENÉ, avocat.

Jusqu'à la mort!

EVA, fille.

C'est malheureux!....

RENÉ, avocat.

Pourquoi?.... Vous mêlez-vous de cette jolie chose-la, la politique?

EVA, fille.

Oh! non; mais il serait plus facile d'écarter les obstacles, si vous marchiez sous le même drapesu.

RENÉ, avocat.

Est-il implacable, monsieur votre père?

EVA, fille.

C'est le mot : implacable!

### RENÉ, avocat.

Armons-nous de courage, alors, et préparons-nous aux épreuves.

EVA, (entendant marcher.)

Le voici!.... Au revoir!.... prenez cette pensée. (Il sort.)

## SCÈNE VII.

## EVA fille, M. FLAMEL.

#### EVA.

Eh bien! cher papa, la politique se porte à merveille? Tu es choisi? tu vas être élu?

#### M. FLAMEL.

Choisi je suis, élu je serai!.... Je dois beaucoup à ce brave garçon, à ce jeune ami intelligent et dévoué, qui s'est mis tout entier à mon service.

EVA, ingénuement.

Qui donc, ce bon ami?

#### M. FLAMEL.

René Mural! René Mural!.... Tu l'as vu il y a un moment.... Tout le monde le connaît.... Les adversaires voudraient bien l'avoir.

#### EVA.

(A part.) Je le leur quitterais bien aux adversaires, moi. (Haut.) Il vient en effet, de sortir d'ici, M. René Mural.... Quelle noblesse! Quelle dignité!....

#### M. FLAMEL.

Ah! il sort d'ici?.... Il est revenu?.... Il mène les deux choses de pair, la politique et la galanterie. Il est fort, très fort!

### EVA, fille.

(A part.) Ils sont deux pour mener ces deux choses, chacun la sienne. (Haut.) Il est irrésistible celui qui vient de me laisser, et je vous le déclare, mon père, je l'aime!

## M. FLAMEL, sarcastique.

Déjà ?... Quel conquérant et quelle conquête!! Et sait-il que tu es ma fille?... Ne te prend-il pas pour ta cousine. Il me semble que.... Mais c'est un roué..

## EVA, fille.

Il le sait, et voilà surtout pourquoi il m'aime.

#### M. FLAMEL.

Ah! c'est pour moi qu'il t'aime ?.... le rusé!!.... Eh bien! moi, c'est à cause de toi que je me laisse attendrir. EVA, fille.

Vous le voulez donc, je pourrai l'aimer....tout haut?

M. FLAMEL.

Tout haut, tout bas, comme tu voudras.

EVA, fille.

Oh! que je suis heureuse! et comme je vous aime!

M. FLAMEL.

Que tu l'aimes! tu veux dire ; lapsus lingue.

## SCÈNE VIII.

LES MÊMES, EVA, nièce.

EVA, nièce, se précipitant dans la salle.

J'ai tout entendu!...tout! tout!....Ah! que ma cousine est heureuse!....Elle aime et elle est aimée. Vous la poussez vite, vite, dans le sein du bonheur....Moi....(Elle fait la chagrine.)

M. FLAMEL.

Toi?

EVA, nièce.

Moi....j'aime aussi.

M. FLAMEL.

Un homme politique?

EVA, nièce.

Un homme....tout comme les autres.

M. FLAMEL.

Que tu es enfant!.... Et celui que tn aimes?....

EVA, nièce.

Je n'ose rien dire encore, je ne sais pas si je suis aimée.

M. FLAMEL.

C'est un avocat sans causes, peut-être, un batteur de pavé, un libéral?....

EVA, nièce.

Pas une de ces qualités, mon oncle.

EVA, fille.

Si elle l'aime, mon père, ce doit être un gentilhomme.

EVA, nièce embrassant sa cousine.

Merci, cousine.

M. FLAMEL.

Si c'était un René Mural encore....

EVA, fille.

Vous nous en donneriez à chacune un?

### M. FLAMEL.

Pour ça, oui, je le jure.

EVA, nièce.

Vous avez juré, nous nous en souviendrons.

## M. FLAMEL, à Eva nièce.

Et je ne me dédis pas. Mais a-t-il du flair, du talent, de la détermination, ce désiré de ton âme?

EVA, nièce.

Tout, excepté de la détermination.... Il ne m'a pas encore fait de déclaration.

### M. FLAMRL.

Et que veux-tu que je fasse alors? Je ne puis toujours point te jeter dans ses bras sans crier gare. Nous le connaîtrons, ce mortel timide. Nous lui dirons que nous avons une nièce charmante qui l'attend, le cœur admirablement meublé, et la tête chargée de fleurs d'oranger.

## EVA, nièce.

Riez si vous le voulez; mais vous verrez qu'une jeune fille qui veut se faire aimer, sait bien le moyen d'y arriver.

### M. FLAMEL.

Je m'incline devant tant de puissance. Arriver au pays de l'amour n'est pas chose difficile; ce qui l'est d'avantage, c'est d'y bien planter sa tente.... A tout à l'heure, mes charmeuses.... (It se retourne en saluant.) Si je suis élu comptez sur moi.

EVA, fille.

C'est le terme consacré.

## SCÈNE IX.

## LES DEUX EVA

EVA, fille.

Hélas! il ne sait pas que le René Mural que j'aime n'est pas celui qu'il veut me donner! Sa surprise sera cruelle.

EVA, nièce.

Il veut te donner celui que j'appelle de tous mes vœux. Mais nous serons deux contre lui.

EVA, fille.

Nous le vaincrons à force de caresses.

EVA, nièce.

Et de baisers.

EVA, fille.

Je vais écrire au mien, pour le faire revenir. Il vaut mieux que le dénouement ne se fasse pas attendre. Si la politique prenait une mauvaise tournure, c'en serait fait de nos beaux rêves....

### EVA, nièce,

Mais s'il est élu, triomphe sur toute la ligne! Je vais attendre que le mien m'écrive.... le mien!.... N'importe, il faudra bien qu'il m'aime puisque tu ne l'aimes pas.

## EVA, fille.

Tu vas le voir accourir mon René. Quand le bonheur nous convie nous sommes prompts à obéir.

EVA, nièce.

Il est difficile à atteindre, le bonheur, il est placé bien haut.

EVA, fille.

A la hauteur de la vertu.

(On entend le notaire qui dit: Entrez, entrez! Elle vous attend .... je vous rejoins dans un moment.). René, agent, entre.

## SCÈNE X.

# LES DEUX EVA, RENÉ, agent.

EVA, nièce.

(A part.) C'est lui!

EVA, fille.

(A part.) Ce n'est pas lui!

## RENÉ, agent.

Je suis ému, joyeux, confus.... En politique, en amour, tout me réussit, tout! tout!....je suis né coiffé.

EVA, fille.

(A part) D'un bonnet de nuit.

EVA, nièce, le faisant asseoir.

Une fée a sans doute été votre marraine.

RENE, agent, gaiement.

Oui, ma reine, oui ma .... reine!.... Vous comprenez?

EVA, nièce.

Je n'ose comprendre; je crains ....

RENE.

Que craignez-vous donc? Je ne dis toujours que ce que je pense.

EVA, fille.

(A part.) Il ne pense jamais ce qu'il dit.

EVA, nièce.

Tout ce que vous pensez?

RENE, agent.

En politique, non: il faut être retors en politique.

En amour, oui: il faut être franc en amour. J'ai comme cela des axiômes tout....

EVA, fille.

(A part) Tout empaillés! ....

RENÉ, agent.

Tout prêts... inattaquables! Cela donne du poids à la dissertation.

EVA, nièce.

Et grâce, à vous, M. Mural, mon oncle va gagner son élection?

RENÉ, agent.

Votre oncle ?.... Oui, oui, grâce à moi, grâce à moi. (A part.) La voilà donc la nièce ? Elle me revient tout à fait. (Haut.) Vous êtes la nièce de M. Flamel?

EVA, nièce.

Cela vous est-il agréable?

RENÉ

Je vous en fais mon compliment.... Et si vous étiez sa fille....

EVA, nièce.

Eh bien?

RENÉ.

Eh bien! je serais fort dans l'embarras.

EVA, nièce.

Je comprends, M. Mural, merci.

### EVA, fille.

M. Mural fait de la politique.... Il ne t'a pas regardée comme il faut, c'est sûr.

#### RENE

Oh! assez pour la trouver adorable. Entre vous et elle mon cœur balancerait sans doute; mais M. Flamel me pousse.... (M. Flamel entre.)

## SCÈNE XI.

## LES MÊMES, M. FLAMEL.

#### M. FLAMEL.

Vous pousse au bonheur, comme vous me poussez à la gloire!... Des adhésions nouvelles à chaque instant!.... Ça sera un écrasement.... Je ne me croyais pas si populaire.... tant estimé!

EVA, fille.

Vous l'êtes de nous surtout.

### M. FLAMEL.

Oui, oui, quand on vous donne la félicité à plein cœur, qu'on se soumet humblement à vos petites exigences, qu'on fait votre sainte volonté, adorable tigresses....

### EVA, nièce.

Vous nous traitez comme vous traitez vos électeurs, avec des promesses.

## RENE, agent.

Promettre, promettre encore, promettre toujours, c'est le propre d'un candidat habile.

#### M. FLAMEL.

C'est vrai, monsieur le politiqueur, monsieur le papillon.

RENE.

Papillon?

#### M. FLAMEL.

Eh oui! vous butinez dans le jardin de l'amour comme un poète, tout en traçant des plans de campagne comme un général.... en politique.

## RENE, agent.

C'est la sélection pendant l'élection. Je suis darwiniste.

## EVA, fille.

(A part.) Encore un qui veut descendre du singe!

### M. FLAMEL, à sa fille.

En ma présence, ma fille, tu peux sourire à ton futur. Tu peux laisser parler tes yeux, si ta bouche n'ose le faire....Tu peux aimer tout haut, tout bas, comme tu le voulais....Il t'aime, il me l'a dit; tu l'aimes, tu me l'as dit aussi.

EVA, fille.

Mon père!

EVA, nièce.

(A part). Il l'aime!

RENE, agent.

Comment, mademoiselle, j'ai le bonheur de....

EVA, fille.

De pouvoir m'oublier!

RENE, agent.

Mais comment l'oserais-je? comment le pourrais-je maintenant que vous avez daigné jeter les yeux sur moi... que vous avez bien voula me cheisir entre tous....

EVA, fille.

Il y a méprise, monsieur; ce n'est pas moi qui vous ai choisi, c'est mon père. Il y a méprise, vous dis-je.... Il s'agit de ma cousine que vous trouvez adorable et qui l'est en effet... et qui saura vous aimer....

EVA, nièce.

Eva, que fais-tu ?....

RENE, à Eva, nièce.

Vous, mademoiselle, vons me trouvez quelques qualités? Vous ne me jugez pas indigne de votre

BYA, aloss avec homeor;

Alt ! bien oui, maintenant....

## M. FLAMEL

Que aignifie cela? quel est ca jau que l'ou pour mi l'
quelle est cette mauvaise plaisanterie l'(A au fille).

Explique-mol qu'un filla. O anabeta la reponsar,
maimenant que la l'erappolé l' Me famosta l'affond
de refuser mon meilleur ami l' Ne sais-tu pas que
c'est un outeur, un organisateur, un lutéaur incompauble, quoi t... C'est une plaisanterie, n'ext-se
pas l.... Tu est un pau rouie.... rien de aurprenant à
cela.... Tu voux l'amuser.... qu'un l'est pas bott à l'elt
convenable. Mais s'est dui.... Il y a avez longuemps
que ca dure.... Mote ta main dans la main de ce
loyal garçou.... de disais : Si je suis élu ; mats c'étant
lui, éguese. Tent de suite, sons condition !

EVA fille.

Mon père, je vous chéris, je vous respecte, mais je

ne puis vous obéir.... Celui que j'aime, c'est un autre René Mural.

M. FLAMEL, ébahi.

Hein?.... un autre René Mural?.... Deux René Mural?

RENÉ, agent, regardant le notaire.

Deux René Mural?....

EVA, nièce, regardant René.

Oui, deux.... heureusement!....

M. FLAMEL.

Il ne peut pas y en avoir deux, comme il n'y a pas deux.... Chapleau!....

EVA, fille.

Non, il n'y en a qu'un seul, sans doute, comme il n'y a qu'un Mercier!

M. FLAMEL.

Ma fille, du respect pour les opinions de ton père!....

EVA, fille.

Mon père, de la pitié pour les sentiments de votre fille !... (Jeannette entre).

## SCENE XII.

## LES MEMES, JEANNETTE.

JEANNETTE.

Excusez-moi.... Un monsieur, le même qui est venu il n'y a pas longtemps, présente.... présente.... quoi donc ?.... Ah! je l'ai!.... présente ses salutations empressées à mademoiselle Eva (Elle montre la fille du notaire.) Vous.... et demande la permission de....

M. FLAMEL.

Achève! achève!

JEANNETTE.

Vous me coupez la parole, sauf le respect que je vous dois.

EVA, fille.

C'est moi qu'il désire voir?

JEANNETTE.

Vous même, en propre personne.

M. FLAMEL.

Si c'est l'autre....

JEANNETTE, vivement.

Non, monsieur, ce n'est pas l'autre, c'est lui-même, personnellement....Est-ce que je vais le faire entrer?

### DEUXIÈME ACTE.

EVA, fille.

Sans doute, Jeannette.

M. FLAMEL.

Fais-le entrer, je le ferai sortir, moi. (Jeannette sort.)

EVA, fille.

Mon père!

EVA, nièce.

Mon oncle! (René, avocat, entre.)

### SCENE XIII.

M. FLAMEL, LES DEUX EVA, LES DEUX RENÉ.

EVA, fille, à M. Flamel.

Mon père, c'est lui que j'aime! ne le chassez pas! (Elle va au devant de René.)

RENÉ, avocat.

O mademoiselle Eva, c'est donc vrai, notre bonheur est assuré....Votre père....

#### M. FLAMEL.

C'est moi qui suis son père, monsieur, et je vous dis que votre bonheur n'est pas assuré du tout. J'ai été trompé, indignement trompé!

### EVA, fille.

O cher papa, je ne vous ai jamais parlé d'un autre René Mural....C'est lui que je connais....que je voyais quelquefois....que j'aimais en secret....C'est lui qui m'a écrit....c'est lui que vous m'avez permis d'aimer.

## M. FLAMEL.

Comment, puisque je ne le connaissais pas ?

EVA, fille.

Et puisque je ne connaissais pas l'autre, moi?

M. FLAMEL.

Mais je te l'ai présenté ici même, il me semble.

EVA, fille.

Aujourd'hui seulement, et à cause de la lettre de celui-ci. Ce n'est pas M. René Mural votre agent qui m'aime; ce n'est pas lui qui recherche ma main, pourquoi me forcer à lui offrir mon cœur?

## M. FLAMEL, â René, agent.

Ce n'est pas vous qui avez écrit ce joli billet que ....

## RENE, agent.

J'ai pris la plume pour en écrire un pareil, puis je me suis dit: Gagnons nos épaulettes? Après l'élection, après la victoire, nous demanderons le prix de nos labeurs. Et je me serais cru bien payé si votre aimable .... nièce.

### M. FLAMEL.

Disons qu'il n'y a rien de fait. J'annulle tout. Chacun à sa place ... plus d'amour!

EVA, nièce.

Vous êtes deux fois cruel, mon oncle.

EVA, fille.

Ma cousine pourrait être heureuse aussi.

EVA, nièce.

Moi?.... oh! je ne suis pas aimée!....

RENE, agent.

Je connais quelqu'un qui vous aime, mademoiselle.

M. FLAMEL.

Dans quel guêpier m'a-t-on fourré?

RENÉ, agent.

(A part.) Teurnons la voile, courons une bordée du côté de la nièce.

RENÉ, avocat.

M. Flamel, puisque vous ne me connaissez pas, j'ai l'honneur de vous dire que je m'appelle René

Mural, que je suis avocat, assez bien de fortune, et honnête homme; que j'aime mademoiselle votre fille et désire l'épouser.

### M. FLAMEL.

(A part.) Bon! bon! J'y suis!.... (à René, avocat.) Votre mère est veuve?

RENÉ, avocat.

Oui, monsieur.

M. FLAMEL.

Votre fortune est-elle bien fondée?

RENÉ, avocat.

Je viens de vous dire que je suis honnête homme.

M, FLAMEE,

Je n'en doute pas. Je voulais parler de l'origine de cette fortune.

RENÉ, avocat.

Vous me blessez davantage.

M. FLAMEL.

Je m'exprime mal pent-être, et je le regrette.... Madame votre mère pourra, si elle le juge à propos, vous renseigner sur.... la solidité de votre fortune.

RENÉ MURAL, avocat.

Est-ce une menace, M. Flamel?

## M. FLAMEL

Rien qui touche à votre honneur, M. Mural, soyez tranquille sous ce rapport....Et pour l'instant mettons cette affaire de côté... Mais vous êtes rouge en politique, M. Mural?

RENE MURAL, avocat.

Et qui vous l'a dit, M. Flamel?

M. FLAMEL.

Je vous le demande.

RENE MURAL, avocat.

Vous êtes bleu, M. Flamel, et je ne songe pas à vous en faire un reproche. Dans les deux partis il y a des gens utiles, honnêtes et brillants.

M. FLAMEL.

Vous êtes rouge, M. Mural?

RENE, avocat.

Oui, monsieur, et je m'en glorifie.

M. FLAMEL.

Monsieur René Mural, avocat, assez bien de fortune, honnête homme sans doute, et brillant, peutêtre, je vous déclare que ma fille n'épousera jamais un rouge!

# ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE PREMIÈRE.

M. FLAMEL, marchant, EVA, fille, assise.

### M. FLAMEL.

Ce qui est dit est dit, ce qui est écrit est écrit, ce qui est fait est fait. Un homme ne se laisse pas attendrir par des larmes, surtout un homme politique. Il doit demeurer ferme. Les assauts qu'il a à soutenir sont nombreux. Le pays a les yeux ouverts sur lui, et il doit avoir les yeux ouverts sur son pays.

## EVA, fille,

Mais en quoi le bonheur de votre fille peut-il nuire au bonheur de votre pays?

#### M. FLAMEL.

Si l'on apprenait qu'un libéral fréquente ma maison, qu'il a jeté les yeux sur ma fille.... que j'encourage ses espérances, on penserait que je faiblis.... que je trahis!.... oui, que je trahis!.... Entends-tu?

### EVA, fille.

J'entends bien, mais ne comprends pas. Le monde n'est pas si injuste que cela, ni si sot.... même le monde politique. Et puis, il pourrait tout aussi bien dire que c'est le libéral qui faiblit.... ce serait plus naturel et moins surprenant... puisqu'il m'aime.... toute bleue que je suis.

M. FLAMEL.

C'est une anomalie.

EVA. fille.

Je ne vois pas.

M. FLAMEL.

Parce que tu ne sais pas le premier mot de la politique.

EVA, fille.

Jé saurais vous aimer tous deux, sans remarquer que vous marchez sous des drapeaux différents.

M. FLAMEL.

Inutile, mon enfant.... Au reste, il y a une autre raison.

EVA, fille.

Une autre raison?

M. FLAMEL, près de la fenêtre.

Oni, que je vais faire connaître à Madame Mural, d'abord.

La voici justement qui arrive, cette dame. Laissemoi, mon enfant. (Eva sort, Mme Mural entre).

### SCENE II.

## M. FLAMEL, MAD. MURAL, puis JEANNETTE.

MAD, MURAL.

Je suis importune, sans doute, M. Flamel; je ne devais pas revenir sitôt, mais....

#### M. FLAMEL.

Nullement, madame. Prenez donc ce siège.

### MAD. MURAL.

J'ai songé de nouveau à ce que vous m'avez dit, et je comprends que j'ai trop obéi à un sentiment de folle inquiétude. Mes scrupules étaient mal fondés.... Ne vous occupez plus de cette affaire....

### M. FLAMEL.

J'ai réfléchi de mon côté, comme cela convient à un homme de ma profession; car la profession de notaire est un vrai sacerdoce. Le notaire doit réfléchir beaucoup et parler peu, s'il veut bien conseiller.... Le grand principe de charité que vous avez invoqué est le seul peut-être qu'on ne doit jamais perdre de vue.... En le suivant l'on marche sûrement dans la voie droite. Faites, madame, par charité, cette restitution que vous n'êtes pas tenue de faire en justice.

### MAD. MURAL.

Mais est-ce qu'il m'est permis de jeter mon fils sur le pavé?.... Vous lui avez laissé deviner quelque chose, et il est dans un trouble profond.

### M FLAMEL.

Considération temporelle.... Il se relevera bien....
Il est jeune, actif, laborieux?....

#### MAD. MURAL.

Mais quels motifs ont pu, en si peu de temps, modifier ainsi vos opinions?

### M. FLAMEL.

Je pourrais vous faire la même question, madame.

### MAD. MURAL.

Ne m'avez-vous pas affirmé que je pouvais demeurer en paix ?....La charité est une grande vertu; mais le proverbe dit que charité bien ordonnée commence par soi-même.

#### M. FLAMEL.

Et la meilleure manière de la pratiquer envers soi-même, la charité, c'est peut-être de faire de grands sacrifices pour les autres.

#### MAD. MURAL.

Nous nous devons d'abord à nos enfants.

#### M. FLAMEL.

C'est à cause de cela, peut-être, que vous me voyez insister de cette façon.

### MAD, MURAL.

Je ne vous comprends pas bien.

M. FLAMEL.

Savez-vous à qui appartenait cette propriété que vous possédez aujourd'hui.

### MAD. MURAL.

Je sais le nom de celui qui l'a vendue à mon père.

### M. FLAMEL.

Et celui-là l'avait volée....c'est-à-dire qu'il l'avait retenue injustement.

#### MAD. MURAL.

J'ai vu cela dans le dernier papier que je vous ai donné.

#### M. FLAMEL.

J'ai connu l'infortuné qui fut ainsi dépouillé de son bien. Il est mort dans l'indigence, à l'étranger.

MAD, MURAL.

A-t-il laissé des héritiers?

M. FLAMEL.

Plusieurs, mais un seul survit.

### MAD. MURAL.

Et où est-il?.... que fait-il, cet héritier?

Vous le saurez bientôt, madame,.... s'il m'est permis de vous le faire connaître.... Et je n'en vois pas la nécessité, aussi longtemps que vous persisterez dans votre nonvelle résolution.

### MAD. MURAL.

Il est bien fâcheux que mon père ait acheté ce domaine. S'il eut su que le vendeur n'était qu'un fripon, certes! il se serait bien donné garde de conclure le marché.... Enfin, ce n'est ni sa faute, ni la mienne.... Me rendez vous mes papiers, M. Flamel.

JEANNETTE, entrant, une époussette à la main.

Ah! excusez-moi!.... (Elle va pour sortir.)

M. FLAMEL

Fais ta besogne, Jeannette; nous sortons. (A Mad. Mural.) S'il vous platt de passer dans mon étude, madame, je vais vous remettre vos papiers.

# SCÈNE III.

## JEANNETTE, époussetant.

Enfin, je vais pouvoir épousseter....Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde est triste dans la maison,

aujourd init...Des visages de carême ! sauf le respect que je lour dois...des carêmes d'autrefois !... Le p) o uo est endormi, ... pas de chansons, pos de ricavemants. Et puis, il y a une des demoiselles qui a les yeux rouges comme ai elle avait pleuré.... l'ersonne n's d'apposit. On dirait que je ne sais plus faire la soupe. C'est dommage, car f'ai le cœur à rire, moi. Jórôme m'a écrit....j'ai la lettre ici....pas loin du covur .... Ab l'el je savals lire ! . . . J'ai été jusqu'aux lettres fines, mais j'en suis revenue tout de suite... Je sais lire les prières de la messe ; mais les lettres de Jérôme, ce u'est pas écrit comme les prières dans les livres. Tout de même ca parle bien, ça touche. C'est mademoiselle Eva, la fille du notaire, qui va me la lire, cette fois. L'autre Evu rit trop ; je erois qu'elle se moque de Jérôme, et je n'aime pas ça.... Mais, Seignour | dépéchans-nous, pendant qu'il n'y a paraman. (Elle époussette en fredommant : C'est la belle Françoise, &c.) (Eva, fille entre.)

SCENE IV.

JEANNETTE, EVA, slice

EVA:

Le facteur est-il venu, Jeannette f

Oui, mademoiselle, oni.

EVA, fille.

Et rien pour moi?

JEANNETTE.

Rien pour vous, mais quelque chose pour moi. (Elle tapotte sur sa lettre.)

EVA.

Oui? une lettre?

JEANNETTE.

De Jérôme, mademoiselle, sauf le respect que je vous dois.

EVA, fille.

Et comment le sais-tu? L'as-tu fait lire?

JEANNETTE.

Par le papier, mademoiselle Eva, toujours du beau papier à dentelle.... Voulez-vous me la lire?.... Mais vous ne rirez pas?

EVA, fille.

Donne ma bonne Jeannette, je vais garder le plus grand sérieux. (Elle éclate de rire.)

JEANNETTE.

Je pense bien que l'ortographe n'y est pas toute; mais il n'est pas un curé, lui, pour mettre les accords partout. EVA, fille, riant,

Ça c'est vrai.... Ecoute bien. (Elle lit.)

" Ma chère Jeannette,

Je mets la main à la plume pour te dire que je t'aime superlativement.... (Rire.)

JEANNETTE.

Est-ee beaucoup cela?

EVA, fille.

C'est....plus que plus!....comme tu vois, ce n'est pas aimer simplement.

JEANNETTE.

Simplement!....je crois bien qu'il n'aime pas simplement, Jérôme!....

EVA, fille.

Non, il t'aime avec esprit.

JEANNETTE.

Pour ça, oui!

EVA, continuant à lire.

Attention! "L'autre jour, tu m'as regardé un peu froidement, et j'ai eu peur d'avoir perdu ton attache....

JEANNETTE.

Mon attache?....

j.

EVA, fille.

Ment. Attachement.

JEANNETTĖ.

Ah!

EVA, fille.

Mais, un peu plus tard, la confiance m'est revenue, quand j'ai vu des....des souris passer sur tes....

JEANNETTE, vivement.

Des souris? Il a vu des souris? sur mes....sur quoi?....

EVA, fille, riant.

Que tu es folle, ma Jeannette!....Des souris, c'est la même chose que des sourires....des sourires....

JEANNETTE.

Est-ce que je savais, moi ?...Mais voici M. le notaire, nous continuerons tantôt. (Elles sortent.)

SCENE V.

M. FLAMEL.

Elle refuse absolument....c'est peut-être parce que j'ai refusé son fils. Elle a le droit de garder son bien, comme j'ai le droit de garder ma fille; c'est clair. Tout de même, j'aurais été heureux de son sacrifice. Pordre une fortuno, c'est d'ûr ; mais donner sa fille a un rouge, s'exposer à avoir des petits fils rouges, c'est d'ûr aussi l....S'il voulait venir à moi, faire un peu plus que la moitié du chemin....les trois quarts du chemin...tout le chemin! je ne serais pas intratable....Ma nièce est adroite; elle trouvem peut-être un moyen de le convaincre. Il faut qu'elle m'aide à .......triompher. (Il se d'irige vers la porte du sulon; Ecu nièce entre.)

## SCENE VI.

## M. FLAMEL, Eva, nince-

### M. FLAMEL

Alt: voilà qui s'appelle s'offrir à propos.

### BVA.

Pen suis heureuse, cher oncle. Que voulez-vous de mot ? Il me tarde de vous obéir.

### M. FLAMEL

Toujours charmante! je mugenie à touter ens petités choses sentimentales qui vous estiment taut de soucis... et me font perdre mon temps, et je me demandais s'il n'y surait pas moyen de.... de....

EVA, niere.

De sauver la situation (

### M. FLAMEL.

Sans perdre les petites imprudentes qui l'ont amenée.

### EVA.

Oh! la chose est facile, mon oncle.

M. FLAMEL.

Ça dépend.

### EVA.

De vous, mon oncle!.... Nous sommes décidées, ma cousine et m i, à ne pas vivre dans l'endurcissement.... du cœur.

### M. FLAMEL.

Si c'était de l'héroïsme cela, toutes les jeunes filles seraient des héroïnes.

### EVA.

Elles sont mieux que cela, elles sont tout simplament des femmes.

#### M. FLAMEL.

Eh! ma coquine, tu as donc remarqué M. Mural, mon agent?

EVA, nièce.

Je ne l'ai guère dit, tout de même.

M. FLAMEL.

Et tu l'aimerais?

EVA.

Comme cela, à brûle-pourpoint?

IM. FLAMEL.

Comme on aime toujours à ton âge.

EVÁ.

Il ne me déplaît pas, mon oncle.

M. FLAMRL.

Et ta cousine aime l'autre ?

EVA.

Oui, mon oncle, celui que vous n'aimez pas.

M. FLAMEL.

S'il voulait devenir un peu moins rouge.... un peu bleu.... Je mettrait de l'eau dans mon vin.

EVA.

Et ma cousine le boirait.... Tenez! cher oncle, le voici, faites-lui vos propositions.

### M. FLAMEL.

Non, non, reste! c'est justement ce que je voulais. Les femmes sont plus diplomates que nous. Elles brusquent moins les choses....C'est leur cœur qui parle et il n'y a rien comme l'éloquence du cœur.... Fais-lui comprendre que le bonheur serait la récompense de son abnégation.

EVA.

Mon oncle! mon oncle! quelle tâche vous m'imposez!...Il faut que j'aime bien ma cousine pour accepter ce rôle!...

## SCÈNE VII.

EVA, nièce, RENÉ, avocat.

EVA.

Je suis aise de vous voir, M. Mural.

RENÉ.

Et moi, je suis heureux de cet accueil, mademoiselle. Il me semble qu'il me dit d'espérer à nouveau.

EVA.

N'y comptez pas trop cependant.... Mais prenez un siège.

RENÉ.

Ne pas espérer?

EVA.

Ne pas désespérer non plus.

RENÉ.

Un peu de miel sur le bord du calice.

EVA.

Il ne tient qu'à vous que la coupe en soit remplie.

### BENE

Vraimunt / Parles done : Péconte....et je tremble.

### EVA

Ne trembles pas, mais dooutex....Mon Dien | comment vate-je vous dire dare cuta /... Tener-vous beaucoup à vos couleurs politiques !

RESERVED.

Enormément !

TOWA.

Quel grand mot line'out fichour ...

li tale to

Facheux 7 pourquoi ?

BVA.

Vous na devinez point / Mon oncle est un peu entătă.... Il aime su filie.... Il vous agtime auest.... Maie il ne fera pas la muitié du chemin de.... la.... conciliation. Si vous allies à lui /

#### H 1500 BJ

Pour arriver à mademoiselle Eva v.... Ce annut arriver à la terre promise en traversant le désert aride...

#### EVA.

Qu'importe un chemin difficile, s'il conduit en lieu sûr? Et puis, la félicité est mieux appréciée quand elle a coûté cher.

### RENÉ.

C'est vrai, mais l'homme a des devoirs sociaux, des devoirs politiques aussi parfois, qu'il ne saurait sacrifier sans se déshonorer à ses propres yeux et aux yeux de son pays.

#### EVA.

Qu'est-ce donc qu'un attachement politique, si vous le comparez à l'amour d'une femme?

#### RENÉ.

La politique honnête sauve les pays.

### EVA.

La femme honnête sauve la politique.... en sauvant la famille.... Mais je sens que je ne gagnerai pas.... votre cause. J'appelle ma cousine; elle sera plus éloquente que moi. (Elle se lève.) Pardonnezmoi; je lui dis que vous l'attendez.

## SCÈNE VIII.

## RENÉ MURAL, avocat.

Voilà une rude épreuve pour mon amour et pour mes convictions politiques. Il n'est pas possible que je cesse d'aimer, mais il n'est possible, non plus, que j'abandonne mon parti, que je crois le meilleur, pour en servir un autre qui n'a point mon estime. Pourquoi cet homme met-il une pareille condition au bonheur de sa fille?.... Il ne songe donc pas que l'humiliation pèsera sur elle comme sur moi!.... Pourtant, suis-je aussi convaincu que je le dis?.... Les autres le sont-ils?.... N'y mettons-nous pas tous un peu d'amour propre?.... N'obéissons-nous pas un peu à la consigne quand nous croyons céder à la conviction?... Il y a des hommes loyaux dans les deux camps, et les uns et les autres ont opéré de grandes choses....

## SCÈNE IX.

RENÉ, avocat, EVA, fille.

#### RENÉ

O mademoiselle, est-ce une conspiration?.... est-ce un piége que l'on tend à mon amour et à ma franchise?.... Parlez?.... Sayez-vous ce que l'on me propose?

#### EVA.

Mon père m'a laissé deviner son intention. RENÉ.

Et ?....

### EVA.

Et je vous crois un homme loyal, digne de ceux qui vous aiment.

### RENÉ.

Si vous saviez, Eva, à quel supplice on me condamne en mettant sous mes yeux un pareil prix pour un pareil sacrifice!...

### EVA.

Je vous suis toute dévouée, et je saurai souffrir comme vous....plus que vous peut-être.

### RENÉ.

Vous êtes généreuse, et vous me faites mieux comprendre ce que je perdrais en vous perdant.

#### EVA.

D'où vient donc cette erreur que, rouges et bleus, vous soyez ennemis, tout en restant honnêtes citoyens et enfants dévoués à la Patrie?

### RENÉ.

Cela vient peut-être de ce que nous ne nous connaissons pas assez.... Nous jugeons de tous par qualques uns....Et puis, les ambitions, les intérêts, les passions....Je la regrette !...Il viendre un jour où cette division stopide s'effacera, où les hommessincères des deux partie s'uniront pour le bien da tous. Co sera peut-être hélas ! à la suite de quelque catastrophe. C'est par de rudes secousses que Dieu réveille les peuples.

EVA.

Eu artendant nous nous sacrifions.

RENE

Je vais tenter un suprême effort auprès de votre pere. Il vous aime, il finira par se laisser touches, (Il sort pur l'étude.)

## SCENE X.

EVA, fille.,

Nou, il ne réussim pas.... O misérable politiques des pères qui sacrifient leurs enfants !.... Avant de travailler au bonheur de ses concituyens, qui le parent d'ingratitude, il me semble qu'un père doit chercher le bonheur de sa famille.... Quand les familles sont houreuses la patrie n'est pas loin de l'être nussi.... Nous ne demandons qu'un peu de joie au foyer et nous en promottons beaucoup, nous pauvres femmes.... [Elle se jette en pleurant sur un siège et elle sort quand sa cousème et René entrent.)

### TROISIÈME ACTE.

## SCENE XI.

## EVA, nièce. RENÉ, agent-

RERÉ.

• Est-ce bien vrai ce que vous dites ?.... Il consentirait ?....

EVA.

Oui, oui !.... S'il veut devenir un peu couleur.... de ciel.

RENÉ.

Il tient trop à sa couleur.

EVA.

Il est aussi entêté que mon oncle.

RENÉ.

Bêtise!... Je passerais par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, si mon intérêt le voulait.

EVA.

Si je vous disais : Soyez rouge !

RENÉ.

Je rougirais.

EVA.

Vous m'aimez donc un peu?

AGENTAL I

Lit je n'en rongia pas.

EVA

Mais vous deviez rechercher ma cousine, cele paraissait convenu entre mon onche et vous.

#### HENRY.

Il le voulait et je me laissais faire....De la diplomatie, rien de moins. Je prévoyais le démontment. Je savais bien que l'autre filerait une apposition ufin de conserver, comme disent ses momients du barreau.

## SCENE XIL

# LES MÊMES, M. FLAMEL, RENÉ, avocat.

M. FLAMEL, & René, avocat, en entrant

Eh bien i oui, monsieur, je vous le réphie, il un murait en être autrement. Je suis d'une mollesse.... (A René, agent, qu'il aperçoit.) Ab i mon char sgout, comment ça va-t-il dapais tantôt i..., Rien de muit i ..., l'adversaire est-il écles enfin !....

## BENE agent.

L'adversaire I...encore dans l'osuf...su l'osuf.... Vous allez être élu par acclamation.

### M. FLAMEL.

Je le voudrais bien; c'est une grande économie de temps et d'argent....(A René, avocat.) Je vous le répète, je suis d'une mollesse qui m'épouvante. Je consens a tout si vous passez dans notre camp.... le camp d'Israël!....le camp des élus de Jéhova?....

### RENÉ, avocat.

M. Flamel, si j'agissais ainsi vous ne pourriez m'estimer.

### M. FLAMEL.

(A part.) Après tout, c'est un peu vrai. (Haut.) Je voudrais pourtant vous être agréable et....

### EVA, nièce, (d'un ton badin.)

Et faire plaisir à tout le monde. (A René, agent.) Venez, M. Mural; laissons mon oncle aux prises avec ses bons sentiments....et souhaitons-lui d'être vaincu... (A M. Flamel.) Mon oncle, souvenez-vous que la pitié est le commencement de la charité....(Elle se dirige vers la porte avec René, puis revient seule sur ses pas) et que vous nous avez promis à chacune un René Mural, s'il y en avait deux. (Elle sort.)

## SCENE XIII.

## M. FLAMEL, RENÉ, avocat.

### M. FLAMEL.

Je ne suis pas fâché d'être seul avec vous encore

un instant. Madame Mural vous a-t-elle dit pourquoi elle avait eu recours à mon ministère?

RENÉ.

Non, monsieur. Qu'est-ce donc? Déjà vous avez fait des allusions qui m'ont surpris et chagriné.

FLAMEL

Encore une fois, nul soupçon ne plane sur votre famille. Cependant vous possédez des biens qui ont été volés, il faut le dire.

RENÉ.

Volés !.... Comment ? Expliquez-vous...

M. FLAMEL.

Volés par celui qui les a vendus à votre saïeul. Un député de l'Assemblée législative les avait mis pour des raisons politiques, au nom de ce misérable, qui a jugé bon de les garder.

RENÉ.

Et mon aïeul le savait-il?... L'accusez-vous?

M. FLAMEL.

Je ne l'accuse pas.

Mais est-il soupçonné, accusé: par quelqu'un?.... Ah! vous me mettez à la torture!

M. FLAMEL.

Le plus grand respect entoure sa mémoire.

RENÉ.

Alors?

M. FLAMEL.

Alors vous pouvez demeurer en paix. Mais une famille souffre, un homme est mort dans les chagrins et la pauvreté, à cause de cette vente faite par un coquin à un honnête homme.

RENÉ.

Mais la vente n'a pas aggravé la position du député trop confiant.

M. FLAMEL.

Oui, ear la restitution est devenue à peu près impossible.

RENÉ.

Et cette famille volée, deshéritée, où est-elle?

M. FLAMEL.

Dans cette ville même.

RENÉ

Vous la connaissez?

M. FLAMEL.

Parfaitement.

RENÉ.

Et vous avez les papiers qui peuvent jeter de la umière sur ces choses?

### M. FLAMEL.

Je viens de les rendre à votre mère.

### RENÉ.

Je veux voir cela, et je désire avoir avec vous une nouvelle entrevue à laquelle ma mère assistera. (Il sort.)

### SCÈNE XIV.

### M. FLAMEL.

Que vont-ils faire? Ai-je bien le droit de les conseiller comme je le fais? Le droit, oui; de même qu'ils peuvent agir à leur gré. Il ne faudrait cependant pas faire porter aux innocents la peine due aux coupables. Cette transaction malhonnête d'une part, c'est un accident, un malheur; et tout le monde est exposé aux malheurs... J'aime autant que les choses demeurent comme elles sont aujourd'hui ... que madame Mural garde tout.... (Il va pour sortir et rencontre sa fille.

## SCÈNE XV

## M. FLAMEL, Eva, fille.

#### EVA.

Ah! mon père, que lui avez-vous donc dit? que lui avez-vous donc fait? comme il est troublé!

comme il est désespéré! Quels sont ces secrets qui le jettent ainsi dans la consternation? Vous nous brisez tous!

### M. FLAMEL.

Du calme, mon enfant, du calme!....Tout n'est pas fini .... tout n'est pas perdu .... pour tout le monde.....

### EVA.

Oh! vous me faites du bien!.... Ne m'enlevez plus cette lueur d'espérance qui me ranime....

#### M. FLAMEL.

La sollicitude paternelle a des mystères et fait des miracles.

### EVA.

La piété filiale aussi!

#### M. FLAMEL.

Ceux qui n'ont pas d'enfants nous accusent de faiblesse ....

Mais, tiens! J'ai besoin de me recueillir un moment. (Il sort.)

### SCENE XVI.

## EVA, fille, puis JEANNETTE.

#### EVA.

Comment demeurer calme, quand il est si troublé, lui?....Comment sourire à l'espérance quand le malheur me menace?....Mais aussi comment désespérer devant un père qui ne peut s'empêcher de laisser voir la bonté de son âme?....devant l'amour d'un homme loyal et fier? (Jeannette entre.)

#### JEANNETTE.

Mademoiselle Eva, vous avez commencé à me lire une lettre de Jérôme, mon cavalier, voulez-vous continuer?....Mais ne riez pas trop, je crois que vous vous moquez....

#### EVA.

Donne, je vais continuer. Je ne ris jamais des Jérômes, tu le sais bien.

#### JEANNETTE.

Nous étions rendus aux souris....regardez, vous allez les trouver.

EVA.

Sur ta bouche?

### JEANNETTE, d'un ton plaisant.

La votre leur ferait un meilleur nid, sauf le respect que je vous dois.

#### RVA.

Bravo, Jeannette!...Merci!...Tiens! écoute, m'y voilà; je lis.

"Mon bonheur ne finira qu'avec ma vie ou la tienne....

JEANNETTE.

Qu'il parle bien!

EVA

Comme un poète.

JEANNETTE.

Est-ce un homme ça, un poète?

### EVA

Un homme qui se creit surnaturel parce qu'il n'est pas toujours naturel... un ouvrier qui fourre des chevilles et des rimes partout.

#### JEANNETTE.

Des rimes? qu'est-ce que cela?

#### EVA.

Des rimes? attends un peu, je vais t'en faire. (Elle songe quelques moments). Tiens! en voici quatre:

Dans une maisonnette Jérôme avec Jeannette Feront rimer, un jour, Bonheur avec amour.

#### JEANNETTE.

Oh! comme c'est drôle! je pense que Jérôme est poète; sauf le respect que je vous dois.

. EVA.

Cela se pourrait bien, il est si amoureux.

JEANNETTE.

Si ça dépend de l'amour, vous allez voir. L'autre soir il m'a dit: "Jeannette, je te donne un baiser."

EVA.

Et puis?

JEANNETTE.

Et puis, il me l'a donné.

EVA

Mais la rime?....

JEANNETTE.

La rime? Je lui en ai donné un à mon tour.

EVA

Je comprends. Vous êtes poètes tous deux.

#### JEANNETTE.

Et nous ne nous en doutions pas !... Mais ne le dites pas à M. Flamel, il pourrait croire que le besoin de rimer me fait faire des folies...

#### EVA

Ne crains rien, Jeannette. Ecoute encore; j'achève:

"Si la récolte est bonne, nous pourrons nous marier aux premières neiges.

JEANNETTE.

Vrai! il dit ça?... c'est écrit?

EVA.

C'est écrit!

"Ma maison sera chaude comme un nid.

JEANNETTE.

Est-il fin, un peu!

RVA.

"Je t'embrace"... Embrasse avec un c.

JEANNETTE.

Avec quoi?

EVA.

Avec un C, au lieu de deux S.

JEANNETTE.

C'est toujours mieux que rien.

## EVA; continunt a line

"Ton ami fidelle... Fidèle, avec deux b. II a nien du mérite à ne pas s'envoles

(Jérôme Laross)

### SEANNETTE.

Mero, Mademoiselle Eva. Si vous savier comme cela fait de bjen ....

EVA; contenuant 20st, Mural on concess pro-

dit : Si favate prévu cela, mon fila, non [...]

Oh! Madamo Mural out la nuoui !... Vinus donne nette, (A part.) Mon Piro ! je sens que c'est la moment suprême : notre surt va su désidor !...

## SCENE XVII.

# M. FLAMEL, MAD. MURAL, RENÉ, and

## RENG.

Non, ma mère, non, se n'est pas lierté, c'es jutice, ou, du moine, c'est cherité. Si mon père vivate, et s'il vennit à commattre le cenne de cet homme que a vendu à votre père, comme sien, un bien vole il se dépouillorait immédiatement pour réparer la taute du misératie; il acceptenait voluntière pour luimême, la ruine qui pèse injustement sur un autre.

### MAD MURAL.

Vous voyez sa résolution, M. Flamel; je le connais, il sera inébranlable.... Voilà pourquoi je me hâtais d'en finir avant qu'il fut mis au courant de ces choses.... Et c'est votre indiscrétion!.... Vous n'aviez peut-être pas le droit de lui parler comme vous l'avez fait.... Je lui aurais gardé intact un héritage qu'il eut possédé sans trouble.... J'ai agi sottement aussi.... O René, mon fils, songe bien à ce que tu vas faire.... Il ne faut pas qu'un moment de générosité t'expose à de longs jours de regret.

### RENÉ.

Je renonce à tout, sauf à l'honneur.... Les Mural sont rouges, mais honnêtes.

### M. FLAMEL.

C'est comme les Flamel!.... Seulement que c'est tout le contraire... quant à la couleur.

#### MAD. MURAL.

N'est-ce pas, M. le notaire, que nous pouvons garder ces biens en toute sûreté de conscience?

M. FLAMEL.

Vous le pouvez, madame.

RENÉ.

Eh bien! je ne le veux pas.

M. FLAMEL:

Songez-y bien.

RENE, avocat.

Préparez l'acte de désistement.

M. FLAMEL.

C'est bien; je prends votre parole; nous ferons l'acte plus tard.

RENÉ.

Pourquoi pas maintenant?

M. FLAMEL.

Parce que j'ai confiance en vous.

RENÉ.

Mais la famille qui souffre de la privation de ses biens?....

M. FLAMEL.

Elle peut attendre encore.

· RENÉ.

Vous n'avez pas le droit de ....

M. FLAMEL.

Pardon, M, Mural.

RENÉ.

Expliquez-vous.

M. FLAMEL.

Cette famille .... C'est la mienne! .... l'héritier .... c'est moi!

RENÉ.

Vous?

MAD. MURAL.

Lui!!

### M. FLAMEL.

Monsieur Mural, j'accepte votre bien.... ce bien dont mon père a été injustement dépouillé .... Mais votre générosité me touche, et je vous prie d'accepter la main de ma fille.

RENÉ, avec tristesse.

Non, M. Flamel, non!

M. FLAMEL.

Vous refusez?.... pourquoi donc?

RENÉ.

Parce que je suis pauvre maintenant.

#### M. FLAMEL.

(A part.) Noble garçon!.... C'est dommage qu'il ne soit pas bleu! (Haut.) Ah! j'ai une idée!... une idée superbe!... (Il appelle sa fille.) Eva!.... ma fille! (Eva, fille, entre.)

## SOENE XVIII.

# LES MÊMES, EVA, 600.

### SC. PLAMEL.

Eva, tu veux bien, n'est-ce pas 7 tenir compagno à M. Mural, pendant quelques instants 7.... Il faut en finir. M. Mural a basoin d'un bon consell, el d'un cour capable de répondre au sien.... Je veux vous marier ensemble et il no le veut plus. Il te dira pourquoi... (A Mad. Mural) Madame, faitemoi l'honneur de me suivre en mon étude, nous allons causer un peu de nos enfants..., et de nous mêmes. (M. Flumel et Mad. Mural sortent.)

## SCENE XIX.

## EVA, fille. RENE, avocat.

## EVA.

Qu'ai-je entendu, M. Roné ?.... Quel est ce mystére !.... Mais pourquoi cette tristesse ?.... Vous ne répondez pas ?.... Mon père consent à notre union, et vous refusez maintenant !.... Que vous ai-je donc fait !.... Vous ne m'aimez plus ?....

### BENE.

Eva, je pouvais, il y a un instant, vous épouser,.... je ne le peux plus.... J'étais riche, je suis pauvre l Je vous sime toujours.

#### EVA.

Et que me fait l'argent? que m'importe la fortune? c'est vous j'aime!... Me croyez-vous incapable d'un sentiment généreux?

### RENÉ.

Je vous sais la plus généreuse des femmes, mais je ne puis accepter votre sacrifice.

#### EVA.

Ce n'est pas un sacrifice que d'unir ma destinée à la vôtre, c'est ma gloire, mon bonheur!

### RENÉ.

Eva, je ne vous dis pas adieu pour toujours ; je ne renonce pas à l'espérance de vous associer un jour à ma destinée.... Je vais travailler. Je me sens assez de courage et de cœur pour reconquérir au moins une douce aisance.

#### EVA.

Je veux vous aider ; je veux être avec vous dans les mauvais jours, afin d'être plus digne d'y demeurer dans les jours heureux.

### RENÉ.

O ma bonne amie, ne me tentez pas!.... Si vous m'aimez, attendez et priez. (Jeannette entre.)

## SCENE XX.

# LES MÉMES, JEANNETTE, para EVA, some of HENT, MURAL, mosat

DEADERSTITE.

Montiour René Mural, l'autre, et l'autre manisrapuelle. Eva demondent la parmieston d'autrer : : Ils giennent du janlin, et du cont tout en fleurs.

TVA, lills.

Mata cortainement, qu'ils cutrent ....

BENE

Li qu'ils apportent le jardin.

JEARNETTE, dans la potto

Oui, monsiour, oui, mademoiselle, voos provoentive.

MRS C. agent, salmant MURC, account.

Nous Mons surpris. M. Flamel et mos, d'opprendre qu'il y avait doux René Mural, ... Il aut été flahoux qu'il n'y en ent qu'un .... solui que se porte en moi.

DETE SYSTEM

M. Mund, notice bicoverillance parole serals owns doute plus waste dams ma familie..., quoiqu'il em not, je vois evez planer qu'il y a su place pour l'un et l'autre. RENÉ, agent.

Est-ce bien vrai, mesdemoiselles?

EVA, fille.

L'esprit et le cœur sont d'accord.

EVA, nièce.

Pour une fois!

## SCÈNE XXI.

LES MÊMES, MAD. MURAL, M. FLAMEL.

M. FLAMEL, entrant avec Mad. Mural.

Vous allez faire un grand sacrifice, madame, mais aussi, vous allez faire des heureux... Voyez! les voilà tous ici, tous!... jusqu'à Jeannette.... Ils sont dans l'attente d'une bonne nouvelle... ajoutons-y la plus adorable des surprises.... Vous ne dites rien?

### MAD. MURAL.

Le cœur d'une femme ne parle jamais plus haut que lorsque sa bouche se tait.

### M. FLAMEL.

Soyez bénie pour cette aimable parole.... La bouche a bien son éloquence aussi, je vois. (A René,

agent). Mon cher agent, la politique se complique... agréablement.

RENÉ, agent.

Ma foi! j'allais le dire.... Je subis une étrange et douce influence, et je commence à croire que la pelitique n'est peut-être pas, après tout, la seule chose nécessaire.

### M. FLAMEL.

C'est absolument ce que je pense.... Et avant d'être choisi pour député, je voudrais être choisi pour....

RENÉ agent.

Pour?

M. FLAMEL.

Pour mari.

LES DEUX EVA.

Ah!!!

RENÉ avocat.

(A part.) L'ingénieux et doux moyen de faire justice!

EVA, nièce, riant.

A votre age, mon oncle, on sime encore?

### M. FLAMEL.

On aime davantage, parce que l'on aime mieux.... Et puis, c'est la vertu que j'épouse.

RENÉ, agent, badinant.

Mariage mal assorti....

EVA, fille.

Monsieur Mural!

RENÉ, agent.

C'est le contraire qu'il faut lire, mademoiselle.... Vous savez ? l'homme politique....

M. FLAMEL.

Et, si j'ai ce bonheur, je veux que tout le monde se marie.

JEANNETTE.

Moi aussi?....Oh! que Jérôme va rire!

RENÉ, agent.

Un malheur ne va pas sans l'autre.

EVA, nièce.

C'est bon! Je me souviendrai de cels, M, Mural...

## RENÉ, agent.

C'est un bonheur que j'ai voulu dire.... Vous voyez bien que tout est mêlé.

M. FLAMEL, à Mme Mural, qui cause avec son fils.

Croyez-le, madame, c'est un moyen charmant de tout arranger, de tout concilier, de rendre tout le monde heureux....

### MAD. MURAL.

Mon fils décidera.... Je vous l'ai dit, je n'ose plus consulter mon cœur.

### M. FLAMEL.

Mais ne le faites pas taire, au moins.... Si le cœur parle vite quand on est jeune, il parle sagement quand on a vieilli.... un peu.

RENÉ, agent.

A vingt ans on se marie par amour.

EVA, fille.

Oui .... quand on se marie.

RENÉ, avocat,

A trente ans aussi, à quarante, à tout âge, quand on rencontre des femmes adorables comme vous....

### EVA; fille.

Mais la fierté fait quelquefois taire l'amour.

### M. FLAMEL.

(A part.) Il a du caractère .... c'est dommage qu'il ne soit pas bleu! (Haut.) J'ai trouvé, n'est-ce pas, un moyen ingénieux de tout arranger? .... C'est un éclair de génie parti du cœur .... Et puis, à mon âge, il faut aller vite en besogne .... (à René avocat) Madame votre mère vous a dit sans doute, que je dépose tout à ses pieds? .... Qu'elle garde le bien qui vient de ma famille, et qu'elle (s'inclinant devant madame Mural,) me prenne par-dessus le marché.... Voyons! est-ce assez généreux? .... Par exemple, je garde ma couleur politique .... Ah cela! ....

RENÉ, avocat, tendant la main à M. Flamel.

Et pourrai-je garder la mienne en devenant votre gendre?

#### M. FLAMEL.

Bestons ce que nous sommes, Tous deux honnêtes hommes....

RENÉ, avocat, à Eva, fille

Le baiser des fiançailles.